LE CONFLIT SAHARIEN

Le Polisario annonce une importante attaque de l'armée marocaine

LIRE PAGE 4



3,80 F

Algérie. 3 DA; Maroc. 4.20 dr.; Tunisis, 330 m.; Alle-magns, 1,60 DM; Autriche, 15 sch.; Selgique, 26 fr.; Canade. 1,10 S; Côto-d'houre. 240 F CFA; Danemark. 6,50 Kr.; Espagns, 100 pes.; E.-U., 96 c.; G.-B., 50 p.; Grèce, 65 dr.; Irlende, 80 p.; Italie, 1 200 L; Liben, 375 P.; Libye, 0,350 Dt.; Luxambourg. 27 f.; Norwège, 8,00 kr.; Pays-Bas, 1,75 ft.; Portugal. 35 ecc.; Sanégel. 340 F CFA; Suède, 7,75 kr.; Suisse, 1,40 t.; Yougestavie, 130 nd. Tarif des abountements page 18

5, RUE DES ITALIENS 75427 PARIS CEDEX 09 Telex MONDPAR 650572 F C.C.P. 4207 - 23 PARIS Tél.: 246-72-23

Le débat

sur l'école

privée

Risque de blocage

à propos

de la titularisation

des enseignants

Le conseil des ministres du

21 décembre a fixé la méthode et le calendrier des négociations que

M. Savary va mener sur les relations

entre l'école privée et l'école publi-

Cette fois encore, les réactions des interlocuteurs du ministre se

renvoient, comme dans un miroir

leur propre image inversée : quand

l'un pleure, l'autre rit. Cependant, des deux côtés, on a appris la

sagesse. C'est pourquoi les uns et les autres ont adopté - faisant si des

débordements de l'opposition politi-

que - le ton de la prudence et de la

### L'image ternie du Sénégal

L'aggravation de la situation en Casamance, province méri-dionale du Sénégal – où les affrontements de dimanche out fait, selon un dernier bilan, vingt-cinq morts, – a d'autant plus surpris que cet Etat de l'Afrique de l'Ouest a toujours représenté un modèle de paix, de liberté et de stabilité sur un continent agité. L'ancienne colonie française offrait, pour beaucoup, l'image de la réussite de l'une des rares démocraties pluralistes d'Afrique, épargnée, dans une large mesure, par les tensions ethniques dont sont vic-times ses voisins depuis l'indé-

L'explosion de violence séparatiste du week-end rappelle cependant que, après les inci-dents qui se sont déjà produits en Casamance l'an dernier, le Sénégal n'est pas complètement à l'abri des conséquences néfastes du tracé des frontières héritées de la colonisation. Véritable « grénier » du pays, la région fertile du Sud se sent isolée géographiquement, car elle demeure coupée du reste du territoire par la Gambie, partenaire d'une confédération sénégambienne dont les liens, depuis sa création le 1e février 1982. demeurent relativement lâches.

Les Diolas de Casamance souffrent, en outre, de la domination qu'ils jugent méprisante des Ouolofs, ethnie insjoritaire. La pénurie alimentaire actuelle. due à une grave sécheresse, a provoqué une migration vers la province méridionale, qui a manifestement contribué à aviver les tensions. Le président Diouf avait teuté de désamorcer la crise en faisant une plus large place aux représentants de la Casamance an sein du Parlement, du gouvernement et du parti socialiste au pouvoir. Mais ces mesures n'out pas eu tous les effets escomptés.

Aux prises avec de graves difficultés financières, le Sénégal n'avalt pas besoin de cette épreuve supplémentaire. Dans une situation qui le contraint à dépendre beaucoup de la générosité internationale pour teuter de redresser une économie vacillante, le successeur de M. Senghor aurait probablement sou-haité pouvoir davantage associer l'opposition - pas moins de quatorze formations politiques aux mesures d'austérité renforcées depuis l'été dernier.

Cette ouverture ne s'est pas encore réalisée, les opposants contestant toujours, non sans quelques motifs, les résultats des élections générales du 27 février. Au sein du Parlement, le P.S. de M. Diouf occupe 111 sièges sur 120. Le parti démocratique sénégalais de M° Wade n'a enlevé que huit sièges, et le neuvième est allé an professeur Cheikh Anta Diop, qui refuse toujours d'exercer son mandat en signe de protestation. Autant dire que, an lieu de bénéficier d'un appui parlementaire actif, le président Diouf se retrouve face à une Chambre d'enregis-

La popularité dont le prési-dent sénégalais a joui pendant les deux premières années de la difficile succession de M. Senghor a donc fléchi cette amée, et les affrontements de Casamance ne peuvent qu'encourager cette tendance. Il lui faut trouver très vite les moyens d'apaiser les esprits en Casamance, ce qui implique peut-être un renforcement de la confédération sénégambienne, afin que la Gambie ne demeure plus un écran entre le Sénégal et sa province méri-

# Réconciliation Leffensive américaine entre l'Egypte et l'O.L.P.

La rencontre entre M. Moubarak et M. Arafat | Pour répondre à la concurrence d'I.B.M. au Caire renforce l'organisation palestinienne face à la Syrie

M. Yasser Arafat a été reçu ce jeudi matin 22 décembre par le président Monbarak, au palais de Koubbeh, au Caire. Le chef palestinien avait été acceneilli, à son escale à Ismailia, par le pre-mier ministre égyptien,

M. Found Mohieddine.

Deax organisations islamistes out revendiqué jeudi le nouvel attentat au camion piégé commis la veille contre le contingent français à Beyrouth et qui a fait mière monte dont un acidet. quinze morts, dont un soldat français.

M. Arafat n'avait plus remis les pieds dans la vallée du Nil depuis le 9 novembre 1977. Ce jour-là, le chef de l'O.L.P. avait pique une colère en entendant le chef de l'Etat égyptien annoncer au Parlement qu'il se ren-

AU JOUR LE JOUR

Colonie

Une étude du Congrès des

Etats-Unis affirme que le pro-

« manifeste clairement » la

volonte des Sovietiques. d' « établir des colonies perma-

nentes ailleurs que sur la

Terre, d'abord dans des sta-

tions orbitales, ensuite sur la

Lune, et finalement sur

Les experts américains ne

précisent pas si, à leur

connaissance, les futurs

colons de la Lune et de Mars

seront des volontaires ou des

proscrits, ni quel sera leur

demain que tous les Soviéti-

ques abandonneront notre

BRUNO FRAPPAT.

M. Reagan ne doit pas se

gramme spatial Saliout

tion avec le successeur de Sadate. ERIC BOULEAU.

(Lire la suite page 3.)

drait éventuellement en Israël; le soir même il quittait Le Caire. On connaît la suite : Sadate est dénoncé

comme un « traître », et l'Egypte est exclue de la Ligue arabe après qu'elle eut signé, en mars 1979, son traité de paix avec l'Etat hébreu.

Le fait que M. Yasser Arafat ait choisi de s'embarquer sur un bateau se rendant au Yémen du Nord – et

non un autre qui vogue en direction de la Tunisie, – qui devait forcé-ment traverser le canal de Suez,

indique que sa rencontre avec le chef de l'Etat égyptien n'est pas for-

tuite. Elle confirme que le président de l'O.L.P. passe l'éponge et a

décidé d'ébancher une réconcilia

### Point de vue

# Débloquer la coopération européenne pour juger sur pièces, rappellent ce qui, pour eux, peut être modifié et ce qui est inacceptable.

Dans un monde plus tendu qu'à aucun moment depuis vingt ans, l'Europe des Dix a donné à Athènes le spectacle de l'impuissance, fruit de la désunion. Toute le masse curasienne est seconée par des conflits, mais sa péninsule occidentale, qui pendant quelques siècles a dominé le monde, rassemble ses dirigeants pour débattre, sur le sol grec, de la limitation de la production laitière, et ils échouent! Puissions-nous tirer à temps les leçons de cet échec, qui

Je yondrais n'en retenir aujourd'hui qu'une coopération poli-tique. Elle s'est développée pendant douze ans avec un dynamisme tran-quille et surprenant. Plus récem-ment, chacun a noté quelques failles. L'Europe s'est tue, alors qu'elle aurait du parler. Les minisce qui les divise plutôt que ce qui les unit. A Athènes, le conseil européen a été silencieux sur les thèmes politiques, et il a eu raison. Il eût été quel-que peu dérisoire de prendre parti sur le Moyen-Orient ou l'Amérique

par LÉO TINDEMANS (\*)

centrale, alors que nous ne parvenions pas à nous mettre d'accord sur nos propres problèmes. Sans Com-munauté économique il n'y a pas de politique commune valable à l'exté-Heureusement, chacun admet

maintenant qu'il n'est pas possible d'aborder les problèmes internationaux sur la base d'une distinction nette entre le politique et l'économique. La déclaration de Stuttgart sur l'union européenne encourage les ministres à traiter les deux aspects ensemble. C'est lorsqu'elle utilise, directement ou implicitement, le poids économique, commercial ou financier de la Communauté que la coopération politique se révèle vrai-ment efficace. A Athènes, une Communauté en crise a constaté ou'elle était sans force politique.

Dans le réexamen critique de l'ensemble des structures européennes auquel nous devrons nécessairement procéder, la coopération politique doit recevoir sa part d'attention. Pour ce qui me concerne, deux problèmes, difficiles et liés entre eux, continuent à me préoccuper, car ils n'ont rien perdu de leur acuité depuis qu'en 1975 j'en soulignais l'importance dans mon « Rapport sur l'union européenne » (1) : le dialogue entre l'Europe et les Etats-Unis et les questions de sécurité.

Dans les relations transatlantiques, ni le nombre ni la qualité des contacts ne sont en cause, mais plu-tôt leur nature. Les relations bilatérales sont étroites et multiples, le plus souvent franches et directes. Les mécanismes de l'O.C.D.E et de l'OTAN fonctionnent bien dans leurs sphères respectives et, dans le deuxième cas, ont sans doute gagné en efficacité au niveau ministériel par l'introduction de séances res-treintes et de réunions informelles.

Il y a en outre des sommets occidentaux, irréguliers mais en passe de devenir habituels. Ce qui me gêne dans cet ensemble apparemment fourni, c'est l'absence de la Communauté. La construction européenne, dans sa dimension économique comme dans sa dimension politique présente, de toute évidence, des aspects, positifs et négatifs, de la plus haute importance pour les Etats-Unis. Inversement, l'intérêt des Etats

européens serait d'utiliser plus fréquemment leur solidarité nouvellement acquise pour faire valoir une position collective dans les relations transatiantiques. Mais ce débat n'a pas lieu, faute de cadre et faute d'interlocuteur mandaté. La Communauté des Dix est sans doute présente à l'esprit de chacun dans les formes multiples des rapports Europe-Etats-Unis, mais elle est pré-sente comme le fantôme d'Hamlet : on le retrouve dans chaque couloir,

(\*) Ministre des relations exté-

# dans l'industrie de la communication

A.T.T. va acquérir 25 % du capital de la société italienne Olivetti

L'accord annoncé le mercredi 21 décembre entre le groupe italien Olivetti (2,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires) et le géant américain American Telephone and Telegraph (56 milliards de dollars) restera comme l'un des événements industriels majeurs de l'année. A.T.T. va acquérir 25 % du capital d'Olivetti, et les deux firmes vont emorcer une vaste coopération commerciale, industrielle et technologique.

Dens la gigantesque bataille engagée depuis le début de la décennie pour la conquête du marché mondial des industries de la communication, cette alliance apperaît comme une des premières réponses d'envergure à l'offensive tous azimuts déclenchée per I.B.M. C'est d'ailleurs bien ainsi

que les dirigeants d'Olivetti et d'A.T.T. l'entendent.

∢ Cet accord est le seul qui puis concurrencer I.B.M. », a estimé M. Carlo de Benedetti en présentant l'opération avec quelque solennité à la presse mercredi 21 décembre à Rome. Désormais, les hostilités sont ouvertement engagées avec celui que l'on qualifie de « principal adver-

Fatigué mais visiblement soulagé, le bouillant patron d'Olivetti ne cachait pas cependant sa satisfaction. Il a réussi à résoudre un délicat problème — se sortir du guépier fran-çais et trouver un nouveau partenaire — dans les délais qu'il s'était plus ou

J.-M. QUATREPOINT. (Lire la suite page 22.)

mais il se tait on s'exprime de façon

Nos gouvernements, dans un res-

pect pour une fois scrupuleux des règles du traité de Rome, laissent à la Commission la tâche ingrate de

débrouiller les conflits d'intérêts qui

surgissent inévitablement dans les

relations commerciales. Ils laissent à

Etats-Unis du fonctionnement de la

coopération politique selon des pro-cédures d'une discrétion proche de

la clandestinité. Pour le reste, nous

sommes tellement loin de penser à

une approche collective que l'Amé-

rique du Nord est la seule région au

monde pour laquelle la coopération

politique n'a prévu aucun groupe de

travail. On devrait pouvoir faire

(Lire la sulte page 2.)

par les pays membres de présenter un rapport sur les moyens de l'aire progres-ser l'union politique de l'Europe.

(1) M. Tindemans avait été chargé

Les laïques semblent approuver, du bout des lèvres, la démarche de M. Savary, la même qu'ils ont reje-

tée en octobre. Tandis que les représentants de l'enseignement catholique, attendant les textes annoncés

Rompu aux techniques et aux aleas de la diplomatie, M. Savary ne devrait guère être surpris de la nouvelle prise de position de ses parte-naires. Celle-là, comme les précédentes poavait être prévue de longue date. Avant même de rendre publiques ses propositions du 18 octobre, le ministre n'ignorait pas qu'une démarche globale aurait peu de chances d'aboutir.

C'est pourquoi la forme même du texte proposé, classant un à un les problèmes à résoudre en plusieurs degrès de difficulté ouvrait la porte à des négociations, domaine par domaine, avec chacun des intéressés. En même temps, un calen-drier de résolution était fixé, dans lequel les différentes étapes s'échelonnaient entre 1983 et 1986. Déjà législatives étaient nécessaires dès

1983-1984. **CATHERINE ARDITTI** 

(Lire la suite page 8.)

A LA COMÉDIE-FRANÇAISE : «L'ÉCOLE DES FEMMES» ET «LA CRITIQUE DE L'ÉCOLE DES FEMMES»

# Molière ou l'autodéfense sceptique

La Critique de l'Ecole des femmes. que Jacques Rosner met en scène à la Comédie-Française, en lever de rideau de l'École des fammes, est une pièce bien ambigué et insolita de Molière - mais ne le sont-elles pas

Molière ioue pour la première fois la Critique de l'École des femmes le 1° juin 1663, cinq mois après la créstion de l'Ecole des femmes le 26 décembre 1662. Entre-temps, durant ces cinq mois, L'Ecole des femmes a obtenu un succès public remarquable, juste un peu plus faible au moment des vacances de Pâques.

Cette réussite a été accompagnée, ce qui n'est pas pour surprendre, de mouvements divers, petits chahuts du balcon, critiques méchantes, pamphlets parfois sinistres qui s'en prennent aux personnes de l'auteur et de sa femme, et de beaucoup de conversations de ville, enthousiastes

Histoire de résoir à ce charivari, et de contester certaines attaques, Molière présente donc la Critique de l'Ecole des femmes, sept scènes assez longues, au cours desquelles viennent de voir l'Ecole des femmes, s'affrontent assez vertement.

Molière charge deux spectateurs ∢ éclairés », une femme, Uranie, et un homme. Dorante, de prendre la

peu obscur, appelé Lysidas. Or ce qui est singulier, ce qui fait le vrai intérêt de cette Critique, c'est que le « plaidoyer pro modo » que Molière entreprend par l'entremise de ses personnages n'est pas tranché.

Molière adresse à son Ecole des femmes des reproches qui parfois sont justes, et il la protège par des arguments qui, parfois, sont douteux. Cela saute aux yeux à propos d'une chose fondamentale, qui ressanction du public. Celle du succès d'une œuvre.

Par exemple le marquis, spectateur difficile qui n'aime pas l'Ecole des femmes, observe que tout au long de la soirée le parterre rit aux éclats, et, à ses yeux, cela prouve que « la pièce ne vaut rien ». Dorante, au contraire, qui s'avère l'avocat inconditionnel de Molière, se moque des critiques qui font la tête et restent de glace au milieu des gens qui s'esclaffent, et il lance d'une voix claironnante le fameux précepte selon quoi « le grand art est de plaire », « la grande règle de toutes les règles est de plaire ».

MICHEL COURNOT.

(Lire la suite page 16.)



State Committee and the second second

OF THE STATE OF TH

300 AND 4 AND

ES CALL

اليج الأكوري ليجورون يداو فإمصارعة

**我看了我们的** 

雅林....

THE PARTY

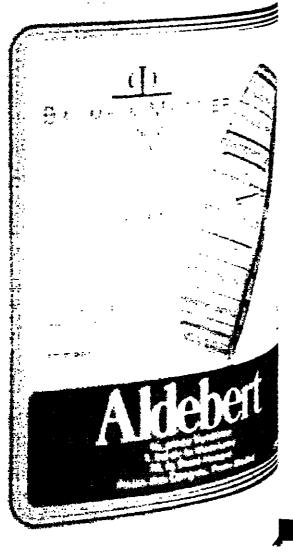

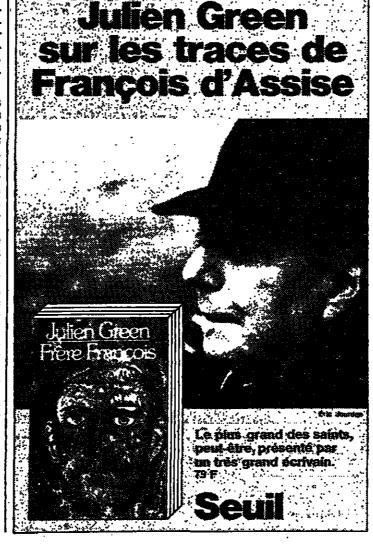

**L'Europe** 

Le 1<sup>er</sup> janvier,

pour six mois

pour relancer

pour les actions

d'envergure,

avec prudence

différenciée.

Alfred Grosser

qu'elle renonce

tout à fait à part.

André Fontaine

rend compte

d'un colloque

sur le thème,

de l'identité

allemande.

160 F

744 pages

à Berlin

essentiel

une place

à envisager

succédera à la Grèce

comme président

de la Communauté

Léo Tindemans pense

qu'elle est bien placée

la coopération politique,

la solution d'une Europe

croit surtout nécessaire

à réclamer pour elle

qui vient de se tenir

pour l'avenir européen,

la France

des Dix.

quitte,

en question

A Sept. 16 S

DE STREETE SE

्राप्त विकास के सामान्य के लिए इ.स.च्या विकास के सम्बद्ध

A COLUMN TO STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

process of the past

ALL THE PART OF THE PARTY.

and the second s

In the late to M. Andrew

The second secon

200 F 1971 WWW LINE 14 1988

पूर्व (१९१**०) स्थान स्थान** 

The opening open and a president

STATE OF SUPERIOR OF THE PROPERTY.

partier of a recording to \$2565.

Services of Bogsan to 研究性

gin uite in i gran bennen Cimi

and the state of the property of the party o

a begig in a et tiere perta de fege

mum ter in entall gestant en agemen

gramma i zolobach sat \$ formati-

an international in Committee

man har and integeritable, the

engennungen der Dertage, pierwiese

fine and the mean of a set for

genen tie beit bepteine mes

Emplo in controllerous side 🐉 is terme

where you was in the group fundament

प्राप्तिक एक राज्या है। यह अध्यक्ष के अक्षेत्रक

 $(\mathbf{u}_{i}) = \mathbf{d} + \mathbf{v} + \mathbf{v}_{i} = \mathbf{g}_{i} + \mathbf{g} \mathbf{e}_{i} + \mathbf{g} \mathbf{e}_{i} + \mathbf{v}_{i} + \mathbf{v}_{i} + \mathbf{g}_{i} + \mathbf{e}_{i} \mathbf{e}_{i} + \mathbf{g}_{i} + \mathbf{e}_{i} \mathbf{e}_{i} + \mathbf{g}_{i} + \mathbf{g}_{i} \mathbf{e}_{i} \mathbf{e}_{i} + \mathbf{g}_{i} \mathbf{e}_{i} \mathbf{e}$ 

Charm to Solationa & South

ALE BEST GET

monate ないが、 私 さった お得かり無義の

250.42757

\$71.00 Value 12

45 47 tom Still Berge

THE RESERVE OF THE PARTY BARRIES.

Maria pour les mistres de la companie de la compani

the section of the comments ha 2. Philipping, in mermer die beging The per white it was the photon or pr No. Swamper of the state of a state of a state of the state o Intall Main a property the to be sent the file. OLS 574 . \*\* AND 14-75. 1 Piper Picers Pate in

LANGER & Sparit HE - T S. Shire sairing amblings Copies a father Sitte F. Rude to Mining THE PERSON OF TH L' & cloudy to the said

DEA: SPECIAL PROPERTY AND A Brungerer is preside A the companies of the first

The second on the second Be Agency Fre M. Middle course white The state of the state of

Ne dédramatisons pas!

TON, il ne faut pas dédramatiser. Au contraire : il faudrait affirmer clair et haut que l'Europe devrait être au centre des préoccupations de chacun – en Allemagne plus que les Pershing, en France plus que la nature salvatrice ou destructrice du socialisme. De on destructe un sociaine. De cette Europe en échec, il convient de parler avec gravité, même si la tentation est grande de recourir à l'ironie : quel fantastique décalage entre la Déclaration solemelle sur l'union européenne, lancée à Stuttgart en prince et évoquent a la conscience juin et évoquant « la conscience d'une communauté de destin », « la volonté d'affirmer l'identité euro-péenne », et l'absence du moindre texte à l'issue du sommet suivant, à

Fallait-il vraiment tant de cou-rage pour dire pourquoi les diffi-cultés de base étaient si redoutables et pourquoi l'intérêt fondamental de tous, notamment l'intérêt français, était de les surmonter? L'analyse critique des attitudes aurait pu alors être laissée sans dommage aux com-

Athènes, moins de six mois plus

Difficulté centrale : le traité de Rome était bien destiné, selon son préambule, à « établir les fonde-ments d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens », mais avec pour « but essentiel ... l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi». L'article 2 assignait comme finalité à la C.E.E. « une expansion conti-nue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré des niveaux de vie -. Comment organiser la marche en avant communau-taire quand le développement a fait place à la récession, quand la crise a remplacé l'expansion? Des niveaux de prix garantis aux agriculteurs quelle que soit l'importance de leur production et, donc, quel que soit le coût de cette garantie, est ce encore possible, par exemple, quand la seule action volontariste de la Commission de Bruxelles consiste à réduire au mieux la production sidé-

Autre difficulté fondamentale : Elargissement et approfondissement sont bel et bien contradictoires. Faut-il pour autant rejeter l'Espagne et le Portugal après avoir accepté la Grande-Bretagne puis la Grèce? De quel droit, au nom de quelle délimi-tation de l'Europe? Même si le prix économique est régionalement élevé, même si le prix politique est consi-dérable en termes d'efficacité, est-il acceptable que l'Europe refuse de renforcer des démocraties récentes et encore fragiles? Si la Commu-

L' HISTOIRE

CHEZ FAYARD

Jean Delumeau

LE PÉCHÉ

ETLAPEUR

La culpabilisation en Occident

Jean Delumeau n'a pas seulement

eait un très grand livre, mais fourni

l'Occident d'aujourd'hui un dossier

compréhension de notre monde - et

libération du passé sans connaissance

de ce passé, c'est-à-dire de l'histoire.

Jacques Le Goff, *Le Monde* 

aux hommes et aux femmes de

bien maîtrisé, nécessaire à la

illustrant le fait qu'il n'y a pas

d'intelligence du présent et de

par ALFRED GROSSER nanté ne consiste même pas à faire progresser sur le continent l'idéal politique dont elle se réclame, qu'elle dise carrément que seul le sort matériel de ses habitants la

Il est vrai que ce sort est effectiement directement lié à sa réussite est cela qu'il aurait fallu dire haut et clair à Athènes - et pas en for-mules ampoulées comme à Stuttgart, mais avec des données simples et précises, comme celles que Michel Albert a énoncées dans son Pari pour l'Europe. Faire comprendre – tout particulièrement aux Français – que « la contrainte exté-rieure est d'autant plus contraignante qu'il y a davantage d'exté-rieur », voilà qui est possible à partir du constat que « les suppressions d'emplois dues à l'électronique se multiplient en Europe alors que les créations d'emplois correspon-dantes sont, elles, de plus en plus localisées au Japon et en Améri-

#### Des données simples

Plus encore à partir d'un exemple précis : « Le montant des dépenses de recherche et développement est encore, dans la Communauté, voisin de celui des Etats-Unis et environ deux fois plus élevé que celui du Japon, mais la dispersion de nos moyens aboutit à un éparpillement des efforts qui fait que la R.F.A. emploie quatre fois moins de chercheurs que le Japon dans l'industrie des machines-outils où elle est traditionnellement prépondérante, et la France six fois moins de cher-cheurs et d'ingénieurs dans celle des transports, où elle obtient cepen-dant encore ses meilleurs résultats à l'exportation. »

A quoi a abouti le silence sur l'utilité vitale d'un regroupement industriel européen présupposant une volonté politique commune ? A quoi a abouti la constante affirmation contraire de la possibilité du salut par une politique industrielle nationale? L'Euro-baromètre de juin dernier donne la réponse. La disparition de la C.E.E. ne laisserait majoritairement de « grands secrets » qu'au Luxembourg, aux Pays-Bas et en République fédérale d'Allemagne; Pour 43 % les Français se disent indifférents, les Britanniques épronveraient, à 30 %, « un vif sou-lagement », 22 % d'entre eux seulement ayant des regrets: Les pour-

T E Reichstag, antrement dit

l'ancien Parlement

publication à peu de distance sur les

bords du Rhin de deux livres qui,

dans un esprit tout à fait différent,

Les participants allemands

avaient demandé qu'on leur pose des questions. Elles allaient de soi : les

conséquences, à terme, de la rupture

du consensus en politique étrangère; la portée du nouveau discours sur

l'unité nationale; la C.E.E. après l'échec d'Athènes; et bien sûr tout ce qu'on dit ici ou là sur la nécessité

Dans les réponses recues, on a

senti, des Verts au gouvernement, dont le ministre d'Etat Philip Jen-

ninger a exposé le point de vue, un

et surtout pas le social-démocrate Klaus Bölling, ne prend Erich

Est, pour un libéral, même si tel ora-

teur l'a crédité d'une marge de

manœuvre supérieure par rapport à

Moscou à celle dont Bonn dispose

La ≪ glaciation »

promise oubliée

Personne, au S.P.D., ne veut quit-

ter le pacte atlantique. Mais les

Allemands, dont le territoire est déjà

ionché d'armes nucléaires, n'ont pas

envie de servir de cible. Ce qui a

amené André Glucksmann à se

demander s'ils ne s'imaginaient pas

inconsciemment sous les traits de

· juifs de la troisième guerre mon-

liale», victimes en puissance d'un

génocide dont l'ampleur ferait

La réunification? Mais non, per-

sonne n'en parle, personne n'y croit.

Ce dont il s'agit c'est de réduire les

effets négatifs pour les Allemands

de leur division en deux Etats. Et

donc de multiplier les réseaux

oublier l'autre.

vis-à-vis de Washington.

d'une défense européenne.

lui sont consacrés.

centages britanniques renvoient à la question : fallait-il laisser entrer la Grande-Bretagne? A entendre Mrs Thatcher, on peut s'interroger Mais les gonvernements français pouvaient difficilement écarter la Grande-Bretagne au prétexte qu'elle refusait une forme d'Europe... puisqu'ils la refusaient cux-mêmes.

L'important n'est pas de répondre à Mrs Thatcher que l'excédent des versements britanniques sur les retours perçus n'est que la moitié de l'excédent allemand. C'est de dénoncer la conception de l'Europe comme un jeu à somme mile, où toutes les concessions doivent se compenser, alors que ses initiateurs l'ont conçue comme un jeu à somme positive, où l'avantage commun dépasse de beaucoup la somme des apports. Or la différence n'est pas si grande entre la vision de Mrs That cher et celle du général de Gaulle affrontant ses partenaires comme autant d'adversaires à mater. Un sommet échouant par suite

d'une intransigeance nationale, il y en a déjà en un : le 30 juin 1965 Maurice Couve de Murville, prés dent en exercice du conseil des ministres des affaires étrangères, a mis fin à une réunion tragiquement décisive, puisque la marche vers une vision communantaire du développe-ment européen n'a jamais été vrai-

ment reprise depuis lors. A partir du la janvier, la présidence du conseil européen sera de nouveau française. Les obstacles pour sortir du drame sont énormes La meilleure volonté, la plus forte volonté de la France, ne suffiraient pas à elles seules pour les surmonter. Mais rien n'est possible sans une impulsion nouvelle qui ne peut venir que d'un changement dans l'attitude française. Nous ne serons pas crédibles tant que nous parlerons Communanté tout en réclamant pour la France une place tout à fait à part.

Tant que l'Europe sera pour nous ce que montrait une caricature allede. Un superbe coq disait: « Moi, moi, moi » (en français dans la bulle), le titre du dessin étant «L'Europe doit parler d'une seule voix ». C'était lorsque Michel Jobert était au Quai d'Orsay.

Pour aider à la sortie du drame, la présidence française doit faire preuve non seulement d'initiative, mais aussi, après tant d'années d'un orgueil stérile, de la modestie sans laquelle ne renaîtra pas la confiance en la France, sans laquelle elle ne redeviendra pas le moteur de la

### Débloquer la coopération européenne

(Suite de la première page.)

Quant à la dimension europ des problèmes de sécurité, elle suscite partont un intérêt grandissant, en France plus encore qu'ailleurs. Le très important discours prononcé à Bonn le 24 novembre par le président Mitterrand comme son interview télévisée du 16 novembre faisaient, à cet égard, écho à deux exposés du premier ministre devant l'Institut des hautes études de la léfense nationale. Pour une variété de raisons et notamment pour mieux résister aux tendances neutralistes, je crois nécessaire de rechercher une européisation » accrue des problèmes de défense. Je suis d'accord avec M. Mauroy lorsqu'il affirme que rien ne peut actuellement se substituer aux systèmes nucléaires américaires qui garantissent la sécurité des Etats européens, en particulier de ceux qui ne disposent pas de force nucléaire nationale.

#### Un moindre mai

Je pense comme lui qu'une réflexion entre nos gouvernements sur les concepts stratégiques et certaines formes de coopération en matière de défense sont aujourd'hui possibles et souhaitables. Tout le monde n'est pas de cet avis an sem de la Communauté. Nous ne pouvons donc pas utiliser les structures de la coopération politique, qui sont le prolongement naturel de cette Communauté. Reste l'U.E.O., organisation ancienne, dont les structures et les virtualités sont largement inemployées. Je ne verrais pour ma part aucun inconvénient à ce qu'on s'efforce d'y développer une sorte de coopération sur les problèmes politico-militaires, à condition que l'organisation elle-même soit ouverte à tous les membres de la nauté qui en acceptent les

Une évolution de ce genre introduirait, au moins provis dans le domaine de la sécurité, une notion d'Europe « différenciée », analogue à celle que le système monétaire européen établit dans le domaine monétaire. Cette notion comporte évidemment des dangers pour la cohésion de l'ensemble. Mais à condition de n'exclure que ceux: qui s'excinent enx-mêmes, et à condition de faire un effort sérieux pour rapprocher en pratique, autani que faire se peut, les diverses strectures, cette voie me semble un mom-

L'Europe ne pent plus se permet-tre de perdre quelque chance que ce soit sous prétexte que celle-ci ne se présente pas comme les plus exiants d'entre nous pourraient le

Un historien jugerait sans doute que ce qui bloque la construction européenne, c'est l'adoption graduelle, pour des raisons complexes, d'un système de décision qui favo-rise exagérément les positions négatives. Il suffit d'un seul pour empêcher l'ensemble de faire quoi que ce soit, alors qu'il ne suffit généralement pes d'une forte majorité pour aboutir à une action quelconque.

cette situation. S'agissant de la coopération politique, il me semble qu'un rappel de la perspective géné-rale, des motivations, de l'effort exceptionnel mérité par ce forum que nous avons voulu privilégié, de l'atifité qu'il présente pour chacun de nous, devrait permettre de surmonter les premières attenues de la routine pour arriver plus souvent à un consensus. Là où censi-ci se révèle impossible pour des actions nouvelles d'envergure, il faudra alors envisager avec prudence la solution provisoire d'une Europe différenciée : pour imparfaite qu'elle soit, elle rend à ceux qui venient progresser un pouvoir d'entraînem

La France, qui va devoir conduire la Communauté à travers des écueils difficiles, est bien placée pour entreprendre cette double action. Depuis l'origine, elle a fortement influence la coopération politique, dont les concepts de base proviennent partiellement d'une vision gaullier Et sa position géostratégique lui donne une position-clé dans toute discussion commune des problèmes de défense. Les deux présidences précédentes de la France, en 1974 et en 1979, ont été marquées par des progrès significatifs de la coopération politique. Puisse-t-il en être de même cette fois-ci....

LÉO TINDEMANS.

#### **UN COLLOQUE A BERLIN**

### L'Allemagne en quête d'identité

par ANDRÉ FONTAINE

mand, a abrité, du 15 au 17 décembre, un colloque sur «l'identité allemande», patronné à la fois par l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg et le Centre d'information et de recherche sur l'Allemagne contemporaine de Paris. Sujet d'actualité, comme le montre la

d'interdépendance. Dans cet ordre d'idées on ne saurait surestimer le rôle joué par la T.V. ouestallemande, que chacun regarde abondamment à l'Est. Non seulement elle diffuse une vision du monde bien peu léniniste, mais au travers de la campagne pacifiste elle est porteuse d'un discours chrétien qui trouve, en R.D.A., un public, d'être tout sourire pour Helmut

notamment jenne, particulièrement réceptif. tout cas, que M. Honecker, ait si vite oublié qu'il avait annoncé une

Tout le monde a été frappé, en « glaciation » des relations interallemandes, an cas où les euromissiles seraient déployés. Les premiers Pershing sont en place et il continue

« EUROPE 1995 » PAR LE GROUPE DE RECHERCHE FAST

SI l'Europe avançait au train des rapports qui lui sont consacrés, quel succès! Un nouveau texte, que l'on connaissait sous une forme ron coanaissait sous une forme volumineuse et peu accessible, vient d'être édité : le rapport FAST (1) du nom du programme de recherche approuvé en 1978 par le coaseil des ministres des Dix. Cette synthèse diffuse le message essentiel suifuse le message essentiel sui-vant : il ne suffit pas de valoriser le potentiel scientifique et indus-triel de la Communauté, il fant ausai maîtriser les mutations so-ciales.

Trois thèmes ont été choisis et iont l'objet d'analyses approfon-dies : la « bio-société » où les auteurs sonlignent que le dévelop-pement des biotechnologies pourrait engendrer une transformation profonde de la vie industrielle; l'information, clé des grands enjeux économiques du joar ; l'emploi et le travail enfin, leur crise se substituant à celle

de l'énergie. Comme le reconnaissent les experts, la crise porte essentiel-lement sur nos incapacités à nous adapter. Les tensions s'accentuant nous rapprochent des points de rupture dans de nom-breux domaines : système moné-taire et financier international,

(1) FAST: Forecasting and Assessment in the field of Science and Technology.

Technologie et société ports production/consomma-tion.

C'est au fond à lutter contre les pseudo-fatalités que nous invite le groupe d'experts européens. Un nouveau plein-emploi peut naître d'un décloisonnement entre le travail et le nontravail. De même, la division in ternationale du travail n'est pas un absolu : une stratégie européeune d'innovation pourrait re-donner ses chances à une région ou à un secteur.

Elaborées il y a déjà un cer-tain temps, ces études ne pouvaient prendre en compte les décisions ou projets communautaires, tels que le programme ESPRIT, les rapports de la Commission de Bruxelles sur les télécommunications ou la biotechnologie. C'est dommage. Mais on voit mieux aujourd'hui combien le programme FAST a pu servir de terreau aux propositions concrètes soumises à l'examen du conseil des ministres. Ils ont en bélas! d'autres « chats à fouetter » à Athènes, qui sont de bien plus petite envergure, mais avec des griffes tellement plus

PIERRE DROUW.

\* Commission des Commumauris communants communants compositions technologiques et enjeux sociaux. Rapport FAST. Edition Futuribles, 55, sue de Varenne, 75007 Paris, 240 pages, 100 F.

Kohl. Il faut dire qu'il a obtem de liard de deutschemarks dont il sollicite le renouvellement.

La plupart des participants allemands ont paru se contenter de ce climat rassurant, se félicitant par exemple de ce que Honecker ait repris à son compte une formule du professeur von Thadden, de Göttingen, sur la communauté de responsabilité (Verantwortungsgemeinschaft) des deux Républiques sœurs et rivales. C'est que les intellectuels allemands gardent la passion du Begriff, du concept, même lorsqu'il reste un peu vague. Joseph Royan a voulu aller plus kein. La raison d'être de la nation étant la démocratie, peut-on sacrifier la seconde à la première ? La réponse n'a pas été una nime. Un député Vert, Otto Schily, a quelque pen inquiété ses auditeurs en opposant la « majorité réelle » à la « majorité légale ». Il n'a pas été jusqu'à citer Maurras.

Les Français étaient loin, bien sûr, d'être unanimes. A un neif Allomand qui prétendait dissocier le politique du militaire, Marie-France Garaud a répliqué que tout procédait de la défense. Jean-Pierre Chevenement a estimé que le danger soviétique n'était qu'un « problème militaire à traiter comme tel », et appelé l'Europe, pour échapper an déclin, à se doter, antour du couple franco-allemand, d'un système confédéral, axé sur l'industrie et la défense, le décomplage avec les États-Unis étant désormais à ses yeux avéré. Glucksmann a'a pas hésité à demander aux Allemands s'ils avaient vraiment envie de se défendre et les a encouragés à se doter d'armes nucléaires.

Le romantisme n'était pes seulement, comme on le voit, du côté des Allemands. Reste que c'est à leur initiative que le colloque a traité de l'identité allemande, et que personne n'aurait en l'idée, il y a senlement deux ou trois ans, d'en faire l'objet d'une rencoutre de ce genre. C'est donc que quelque chose est en train de changer. Mais, compte tenu du poids des contraintes internationales, le changement ne peut s'opérer qu'à petites touches, au milien d'un brouillard verbal qui rend la vision de chacun bien flouc.

-------Spa 🎥 Branchis in a six time MAN MONNEY + a jegota i kapitaki . wai Bride Brider ye ----STATE BUTCHERE HAVE **100 - 100 - 100** Marie 1 Marie 1 Marie ALLEGA SE MANY The and a fine of HOLINET BE HELD S CHARLES IN 17 Mgs Sanding # 🕒

Ministry of the state of the st di tere et alle Care, fein fein, et uber German - Agustias que la fina Bittanto par entigente e gage 25% to Na moment to to the anta disegge a final amount in terminal of the The latter of the Wart Survey and August was Tarinta I Sections S. S. P. B. Throughton

Prince refined during the The is with the same a rise A Salah tan Makalam tantakan The last of the same of the same Somme ibn volleiten de jeit de gie Aus lie eine gertremient bagan. The late and recordence in a Principa en levid, admin et lane. digmonth to states recupies, diges-दे प्रदेश । इ.स्ट्रिय (क) क्षेत्र विकेश कर विकास केले a length of the light practice.

Charles Carati, demand a brose. factories, a meeting of debeth Table fer bie beite bei ben beite bei beite beite beite beite beite beite bei beite bei beite be te miller bering blantas, sig Remeiner is carrie in infagie, bige Errichten da iber de 1813 P mit der Parmi the ter terminal section through The same of the second second 20.000,000 m'a 218 4. 788.

LA GARANTIE DES DROITS DES PALESTIMIENS A ÉTÉ ASSURÉE, indique le gouvernement français

M André La com president du Fig. 1. Santa A Amenda the state of the state of dementer to make the la search Electrical de M. Vaner. Anter er er compatiants de Dim at terrane, M. Christian

a comment of the state of the s the contract of participants a the property of the same of the the second of the state of the second The second secon the military of deputy The contract of CAR 19 france marked to us as sent auration le mara en de l'aleren the state of the s the Lines of the second for party of the charge are faces de la company de distante de Manda de Mand Mahmie Par coprensioned in pro-

M. N. co. . andore die que the same and the same of the s Barancii durn qu'efte Party exercise description of the second sec tions of part for de fore judie et the first of the f the second of the Control of the second of the second of the Control of the second of in despite of in Australian and in to the first of the state of th the state of the s the entering for the same in the same was an entering in beile bereiten in allende in en beine be bende in bende i

Débloquer la coopération

Secretary of the Control of the Cont

The state of the second second

The state of the s

The second secon

The second of th

And the property of the control of t

The first course for a first course of the fir

i pares i i imperenza de la compania No combinado de la compania de la c Nova pares

agne en quête d'identité

Committee Commit

echnologic of societe

at the manufacture of the second

Section with the section of the sect

Ber .

The same of the sa

grande expression from the

The second live

E Talk and the page of

which is the second of the second

The Market State

er 🌞 Trabas er en jaren j

A CALL

A CONTRACT OF STREET

The second secon

Application of the first of the second

CX Congress Section 1

المرادين ويواد المعود والمهاملة

the same that the same of the

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF

THE WAR SHARE and a square to

t with writing

européenne

Jérusalem. - Et maintenant? Alors que les quatre mille fidèles de M. Yasser Arafat connaissent de nouveau l'exode et la dispersion, quel premier bilan peut-on dresser

depuis Jérusalem de ce nouvel épi-sode palestinien? Si le gouvernement israélien s'est résigné à laisser partir, sous la ban-nière de l'ONU, les loyalistes de l'O.L.P. afin, a déclaré mercredi 21 décembre le ministre de la défense, M. Moshe Arens, « d'éviter un affrontement avec des pays amis », il n'en souligne pas moins que la centrale palestimenne est la

grande perdante dans l'opération. Les partisans de M. Arafat, observe-t-on dans les milieux officiels, ont perdu leur capacité opérationnelle. Ils ne disposent plus du territoire indispensable à la conduite de toute action militaire autonome.

Israël, ajoute-t-on ici, ne pouvait accepter que la protection de l'ONU soit offerte à M. Arafat en vertu d'une sorte de « droit divin ». C'est pour cela qu'à Tripoli il a maintenu tant que cela était possible sa pres-sion militaire sur l'O.L.P. Résultat : M. Arafat n'a pu tirer parti de l'opération en la transformant en succès comme à Beyrouth en août 1982.

M. Arafat, reconnaît-on à Jérusa-lem, représentait au Liban une entité politique indépendante. Les dissidents de l'O.L.P., eux, sont des «marionnettes» de Damas, privées d'initiative. Cette vassalité n'est évidemment pas pour déplaire aux Israéliens, qui tiennent désormais les Syrieus pour responsables du «terrorisme», qu'il soit d'origine palestinienne ou chiite. La Syrie, quant à elle, sait que toute violence anti-israélienne au Liban entraînera des représailles contre ses alliés locaux, druzes ou chittes.

M. Arens a promis, mercredi 21 décembre, devant la Knesset qu'Israël continuerait d'a attaquer les terroristes dans le Chouf et ailleurs aussi longtemps que la Syrie ne réduirait pas leur activité dans les régions du Liban sous son contrôle». Au moment où le ministre brandissait ces menaces, l'avia-tion israélienne bombardait des positions chiites (1) près de Baalbek, dans la plzine de la Bekaa.

Jérusalem redoute d'ailleurs un au Sud-Liban. Chaque semaine déjà, ses soldats y sont la cible de tirs isolés, ou victimes de jets de grenade. Le gouvernement Shamir craint aussi une recrudescence du terrorisme en Israël même et dans les territoires arabes occupés, dont le récent attentat contre un autobus à Jérusalem était le signe avant-

Il reste qu'Israël, comme la Syrie, a nettement sous-estimé la popula-rité de M. Arafat auprès de son peunie. Jérusalem, comme Damas, n'a pu empêcher la survie politique, fûtelle provisoire, du chef de l'O.L.P. Jamais l'attachement des Palestiniens des territoires occupés envers celui qui symbolise leurs aspirations

#### LA GARANTIE DES DROITS DES PALESTINIENS A ÉTÉ ASSURÉE, indique le gouvernement francais

e de la companya de la co

.....

M. André Lajoinie, président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, a interrogé, mercredi 21 décembre, an cours de la séance consacrée aux questions d'actualité. le gouvernement sur les conditions du départ de Tripoli de M. Yasser Arafat et des combattants de ľO.L.P.

Dans sa réponse, M. Christian Nucci, ministre délégué chargé de la coopération, a notamment explique que la France, en participant à cette évacuation, avait voulu « préserver les chances d'un dialogue politique au Proche-Orient ». Il a expliqué que, en facilitant e le départ des combattants de l'O.L.P., la France œuvrait pour la restauration dance et de l'intégrité territoriale du Liban », qui, d'après lui, « pas-sent par le départ de toutes les forces étrangères dont le Liban ne souhaite pas expressément la pré-

M. Nucci a encore dit que « l'opération humanitaire de Tripoli, en préservant l'autonomie de l'O.L.P., garantit aussi qu'elle pourra exercer librement ses responsabilités au jour de la négociation ». « Il n'est pas de paix juste et durable qui n'assure la sécurité à tous les États et la garantisse à tous les peuples, dont les Palestiniens, qui ont droit à l'autodétermination et au libre choix de leurs institutions. (...) Il faut donc qu'existe une autorité qui puisse engager le peuple palestinien», a affirmé le

De notre correspondant qu'anjourd'hui, au plus fort de

La cote de M. Arafat en Cisjorda-Les Palestiniens proches du Front populaire de M. Abache et du Front démocratique de M. Hawatmeh, qui relèvent volontiers les erreurs du chef de l'O.L.P., ont mis une sourdine à leurs reproches. Selon un sondere affectué aux un fechantilles de dage effectué sur un échantillon de sept cents personnes et rendu public mercredi 21 décembre par l'Agence palestinienne de presse, plus de qua-tre habitants des territoires sur cinq approuvaient le départ de M. Arafat

Selon une autre enquête menée par un journal de Jérusalem-Est pro-che de l'O.L.P., une majorité des seraient favorables à la création d'un gouvernement en exil sous la houlette de M. Arafat. Depuis des semaines, la presse arabe de Jérusalem dénonce la «décadence honteuse» et le «silence suspect» des «pays frères» qui n'ont pas défendu avec assez de fermeté l'O.L.P. face aux attaques des rèbelles soutenus par Damas. La dissidence a nourri le désarroi, mais aussi renforcé le pragmatisme de ceux qui vivent quoti-diennement l'occupation militaire. Or personne n'est à même anjourd'hui mieux que M. Arafat d'incarner ce pragmatisme face aux dissidents de l'O.L.P., avocats de la seule lutte armée.

Les habitants des territoires occupés attendent dans leur grande majorité une initiative de M. Arafat en direction d'Amman. D'après les résultats du sondage précité, 83 % nie et à Gaza est en hausse sensible.
Les Palestiniens proches du Front tent l'ouverture d'un dialogue avec la Jordanie, « seule voie laissée désormais à la révolution palesti-nienne », 15 % ne l'assortissent d'aucune condition, tandis que 68 % demandent que ce dialogue « res-pecte les intérêts légitimes des Palestiniens ». El Kods, journal projordanien de Jérusalem, écrivait, mercredi, que « le temps est venu pour M. Arafat de choisir entre les solutions militaire et politique », ajoutant : « Nous n'avons pas la cer-

> mais cela vaut la peine d'essayer. • A supposer que M. Arafat et le roi Hussein, avec le soutien de plusieurs pays arabes - l'Egypte, l'Àrabie Saoudite, voire l'Irak - parvien-nent à trouver dans les prochains mois un terrain d'entente, le problème palestinien, vu de Jérusalem, restera entier. Depuis le rejet par M. Begin, en septembre 1982, du plan Reagan de paix, la position d'Israël n'a pas bougé d'un iota.

titude que cette dernière aboutira,

JEAN-PIERRE LANGELLIER

(1) Il s'agit essentiellement de Chelikh-Abdallah, ravie à celle-ci en octobre par les extrémistes chittes de Baalbek et leurs mercenaires iraniens.

#### Réconciliation entre l'O.L.P. et l'Egypte

Prépare-t-il un renversement d'ailiances en établissant une étroite coopération avec l'Egypte et la Jordanie? Il est encore trop tôt pour l'affirmer, mais il paraît d'ores et déjà décidé à rompre les ponts avec Au cours de conversations à bâ-

tons rompus à Tripoli avec des journalistes, il a révélé qu'il avait rejeté une offre de quitter le Liban via Damas. Et, évoquant l'avenir de l'O.L.P., il ajoutait : « Le combat sera plus sacile maintenant car le couteau syrien est loin de notre gorge. Ils ne peuvent plus me bous-culer comme ils l'ont fait dans la Bekaa et à Baalbek. » Plus percutant encore, Abou Jihad, le commandement en chef adjoint des forces palestiniennes, lançait pour sa part : « Notre sortie du Liban nord restera une marque de honte indélé-bile sur le front du président As-

Le rapprochement entre l'O.L.P. et l'Egypte était prévisible depuis que, évacués du Liban du Sud et de Beyrouth, les fedavin, repliés au nord du pays du Cèdre et en Syrie, subissaient les pressions grandissantes des autorités de Damas, Depuis lors, M. Yasser Arafat cherchait à échapper à la tutelle syrienne et, en conséquence, faisait des ou-vertures discrètes en direction du roi Hussein et du président Moubarak. Je serais bien allé en Egypte, nous confiait-il en janvier dernier, si seu-lement l'ambassadeur d'Israel devait rentrer dans son pays, ne serait-ce que pour un congé prolongé. Me voyez-vous dans une capitale arabe côtoyant le représentant officiel d'un pays qui cherche notre destruc-

tion? Un mois plus tard, à la session du Conseil national palestinien à Alger, M. Yasser Arafat devait déployer des trésors de diplomatie pour obtenir du Parlement de la résistance le mandat de « se rapprocher de l'Egypte dans la mesure où celle-ci s'éloignerait des accords de Camp David ».

Il pourrait difficilement soutenir aniourd'hui que l'Égypte ait porté atteinte au traité de paix qui la lie à Israël. Mais il pourrait faire valoir que le président Moubarak, sans céder sur l'essentiel, a déployé de sérieux efforts pour prendre ses dis-tances à l'égard de l'État hébreu. Il a, entre autres, condamné vigoureusement l'« agression » israélienne contre le Liban l'année dernière et, en guise de protestation, rappelé l'ambassadeur d'Égypte à Tel-Aviv. Il a critiqué tout autant l'accord de paix israélo-libanais du 17 mai dernier que le renforcement de l'« alliance stratégique » intervenu le mois dernier entre Washington et Jérusalem. Le président Moubarak,

 Arrestation, au Sud-Liban,
 d'un journaliste de l'A.F.P. – L'arrestation du correspondant libanais de l'Agence France-Presse, M. Mountasser Abdallah, dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 décembre par l'armée israélienne, a été confirmée mercredi de source militaire israélienne. M. Abdallah est placé en garde à vue en atten-

Arafat contre les dissidents du Fath et leurs protecteurs syriens.

Tout en rappelant en toutes occasions que l'O.L.P. est « le seul représentant légitime du peuple palesti-nien », le successeur de Sadate n'a pas cessé d'autre part de dénoncer l'attitude d'Israël dans les territoires occupés, son refus de les doter d'un régime véritablement autonome, ainsi que sa politique de « colonisation rampante». Après avoir prati-quement gelé tout progrès dans la normalisation, le président Moubarak a instauré ce que l'on a pu qualifier de - paix froide - entre Le Caire et Jérusalem. L'évolution du chef de l'État

égyptien a été sans doute dictée par deux raisons. La première découle de sa conviction qu'aucun règlement n'est possible au Proche-Orient sans que l'O.L.P. soit associée au processus de paix. La deuxième, liée à la première, relève de sa volonté d'obtenir la réintégration de l'Egypte au sein de la Ligue arabe, où elle pourrait jouer un rôle positif. Or son exclusion avait été décrétée précisément parce qu'elle avait été accusée d'avoir abandonné les Palestiniens à leur sort. L'avai de M. Yasser Arafat devrait, logiquement, favoriser le retour de l'Egypte au bercail arabe.

M. Arafat tire, lui aussi, des bénéfices du rapprochement avec Le Caire. Il se ménage un éventuel point d'appui, dans un monde arabe divisé et impuissant à le soutenir face à la Syrie. Depuis toujours, l'Egypte est perçue par les Palesti-niens comme leur « alliée objective - parce qu'elle ne nourrit aucune ambition politique ou territoriale susceptible de gêner la centrale des fedayin. L'initiative du président de l'O.L.P. a, dès lors, de bonnes chances d'être bien accueillie parmi ses compatriotes qui aspirent à un règlement négocié, surtout ceux résidant dans les territoires occupés. Un récent sondage a, en effet, montré qu'une large majorité des habitants de Cisjordanie et de Gaza sont favorables à des tractations entre M. Arafat et le roi Hussein, en d'autres termes à un processus de paix lié au plan Reagan, plan que l'Egypte a, elle aussi, soutenu.

En revanche, le dirigeant palestinien prend un risque de taille, celui d'accentuer l'éclatement de l'O.L.P. Plusieurs organisations de fedavin. sans parler des dissidents du Fath, vont vraisemblablement se dresser contre toute idée de réconciliation avec l'Egypte. On n'en est pas en-core là car M. Arafat ne pourra agir dans ce sens que s'il obtient, pour le moins, l'accord du comité central du Fath, dont la réunion est prévue dans les prochains jours.

ERIC ROULEAU.

nant. Aucun chef d'inculpation n'a encore été retenu contre le journaliste.  $\sim (A.F.P.)$ 

• Échanges d'otages. - Les Forces libanaises (chrétiennes) et le mouvement chiite Amal ont procede ces derniers jours à un échange d'otages par l'intermédiaire de l'armée libanaise. Neuf chiites ont ainsi été libérés par les F.L., et trois chréMALGRÉ LES MESURES DE SÉCURITÉ

#### Le nouvel attentat à Bevrouth, à l'aide d'un camion piégé a coûté la vie à un militaire français et à quatorze Libanais

Beyrouth. — Un cratère de 13 mètres de diamètre sur 4 mètres de profondeur, des débris de ferrailles éparpillés sur plusieurs centaines de mètres : c'est tout ce qui reste du camion bourré d'expl qui a sauté le mercredi 21 décem-bre, vers 18 h 30, près du poste de commandement français du 3º régiment parachutiste d'infanterie de marine (R.P.I.M.A.), situé en face du lycée français, dans le secteur chrétien de la capitale, mais en limite de Beyrouth-Ouest.

La violence de l'explosion a été telle que trois petits immeubles anciens, et heureusement peu habités, dont l'un abritait une permanence des phalangistes, ont été entièrement détruits. Deux voitures qui passaient par là ont été réduites à un tas de tôle calcinée, alors qu'une troisième a été projetée avec ses occupants à l'intérieur du camp francais.

Dans un ravon de i kilomètre. toutes les vitres des immeubles ont volé en éclats, et les rues menant an lieu de l'attentat sont jonchées de débris de verre et de décombres qui ont gêné l'arrivée des équipes de

La panique était telle immédiatement après l'attentat, alors que l'armée libanaise et les parachutistes français bouclaient le quartier, que des coups de feu ont été tirés pour disperser la foule. Un membre de la défense civile arrivé sur place a été tué, deux autres blessés.

Ce nouvel attentat a fait chez les militaires français un mort, une sen-tinelle de garde qui se trouvait abri-tée par des sacs de sable à une vingtaine de mêtres du lieu de l'explosion, et quinze blessés, dont deux gravement atteints. Quatorze civils libanais ont été tués et quatre-vingt-dix autres blessés, dont le istre de l'information, M. Roger Chikhani, qui passait dans le secteur

Selon les premiers témoignages, le camion était bourré de 300 kilos d'hexogène, ce qui équivant à envi-ron 1 200 kilos de trinitrotoluène (T.N.T.). Son chauffeur et un passager auraient sauté du véhicule peu avant l'explosion, et celui-ci est venu buter sur les merlons de terre qui protègent désormais tous les postes

La rue dans laquelle s'était engagé le camion était barrée au niveau du camp français par des chicanes de terre qui ne laissaient passer qu'un véhicule à la fois. C'est sur l'une d'elles qu'est venu s'écraser le camion avant de sauter, et nul doute que ces défenses ont évité un plus grand drame chez les militaires

#### € Ouel champ de bataille i » L'intérieur du petit immeuble de

deux étages qui abritait l'état-major du 3º R.P.I.M.A., à 50 mètres de l'explosion, a été entièrement ravagé. • J'ai d'abord cru à un bombardement, raconte un lieutenant. J'étais au premier étage et nous avons tous été projetés en l'air. Les vitres ont été soufflées, les armoires renversées, les portes arrachées. Les blessés les plus sérieux sont ceux qui se trouvaient malheureusement près des fenêtres et qui ont reçu le plus d'éclats. » Un commandant, un filet de sang séché sur la joue, regarde le terrain comme dévasté par un tremblement de terre. « Nos barricades de terre ont certainement limité l'effet de souffle, mais quel champ de bataille! >

Autour du cratère éclairé par des projecteurs, les parachutistes francais cachent mal leur colère. Encore un copain de parti, dit l'un d'eux. Cela ne peut plus durer. Il ne faut pas partir. Il faut leur rentrer dans le tas. » Mais quel tas? Là est tonte la question. Pour ces parachutistes encore

sous le choc de ce qu'ils viennent de vivre, l'ennemi c'est Chiah, cette banlieue à majorité chiite en perpétuelle agitation et où se trouvent accumulées tellement d'armes. Après le poste français Drakkar et le Q.G. des «marines», com-mente un soldat, l'aviation américaine et française auraient dû bom-barder le Chouf. Nous aurions aidé l'armée libanaise à en prendre le contrôle et nous n'aurions plus d'infiltration terroriste à Bey-

« Il faut nettoyer Chiah », reprend un autre, sourd aux objec-tions sur la difficulté de pénétrer dans cette banlieue, modèle géant de la Casbah d'Alger. « Ce n'est pas notre faute, poursuit-il, si dans ce pays on ne croit qu'à la force.

La colère des parachutistes français est d'autant plus grande que le mercredi 21 décembre au matin encore, un poste a été attaqué au lance-roquettes anti-char et au fusil mitrailleur. Les soldats français avaient riposté et, après un échange

tat pourrait être, dit-on à Beyrouth, le fait d'éléments intégristes isla-De notre envoyée spéciale de tirs d'environ cinq minutes, leurs agresseurs s'étaient enfuis en voi-ture. Il n'y avait pas eu de blessé, mais « c'est la chance », dit un lieu-Ces deux explosions ont encore

A quelques dizaines de mètres de là, à la lueur des projecteurs, les secouristes libanais tentent de déblayer les débris sous lesquels a été ensevelie une famille musulmane qui vivait en bonne intelligence avec la permanence phalangiste. Les giro-phares rouges des ambulances tour-nent dans l'attente d'éventuels survi-vants, alors que deux pelleteuses s'approchent déjà. Toute la nuit les sauveteurs ont tenté de dégager les décombres. Nul ne sait très bien combien de personnes sont dessous et le bilan des victimes n'est sans doute pas clos.

Un cercle vicieux

Si les merlons de terre qui défen-

dent l'accès aux postes de la force

français en ont bien conscience.

(1) N.D.L.R. A l'hôtel Marble

#### **GUERRE SAINTE**

multinationale ont certainement empêché dans ce cas précis une plus grande catastrophe, puisqu'une cen-taine de militaires occupent ce poste, on peut craindre cependant que les terroristes n'augmentent sans arrêt leurs charges d'explosifs au détriment, alors, de la population libanaise qui vit près des postes de la force multinationale. Les soldats

Accueillis en sauveurs il y a plus d'un an, ils sentent bien aujourd'hui que le ton a changé à leur égard et que leurs voisins immédiats craignent de plus en plus leur proximité, même si, dans leur grande majorité, les Beyrouthins souhaitent le maintien d'une force qui les protège sans doute d'un plus grand chaos. C'est un cercle vicienz,et les militaires français se sentent de plus en plus pris au piège d'un ennemi invisible qui ne souhaite qu'une chose : leur départ.

Cet attentat, revendiqué dans la soirée par une organisation incomme jusqu'ici, « la Main noire », a fait passer an second plan une autre explosion qui s'est produite en plein centre de Beyrouth-Ouest, à Hamra (1). Cette sois-ci, c'est une charge placée à l'intérieur d'un bar qui a explosé, tuant une personne et en blessant quatre autres. Cet atten-

alourdi l'atmosphère dans la capi-tale libanaise, alors que les combats ont repris avec violence dans l'Iklim-el-Kharroub, au sud de Beyrouth, entre les Forces libanaises (chré-tiennes) et les milicieus druzes de M. Walid Joumblatt, et dans la montagne, entre ces mêmes mili-ciens et l'armée libanaise. Les exploel-Gharh étaient nettement perceptibles dans la soirée de mercredi 21 décembre, alors que tout le monde s'affairait près du poste du 3 R.P.I.M.A.

FRANÇOISE CHIPAUX.

#### OU MAIN NOIRE? Un inconnu se réclamant de

l'organisation Djihad islamique ieudi 22 décembre, dans un appel téléphonique anonyme au buresponsabilité de l'attentat contre le poste du contingent français dans la capitale libanaise. Cependant, selon notre envoyée spéciale, Françoise Chipaux (voir son reportage cidessus), c'est une organisation jusqu'ici inconnue, la Main noire, qui a revendiqué l'attentat. L'inconnu se réclamant du Dji-

hab a indiqué que cette organisation accordait « un délai de dix iours aux forces françaises et américaines pour qu'elles évacuent le territoire libanais, faute de quoi un véritable tremblement de terre aura lieu sous leurs *pieds ».* Le Diihad, qui a revendiqué plusieurs attentats commis à français et américain de la Force multinationale, affirme ou'il regroupe des « musulmans libata violence » une ∢ République is*lamique »* au Liban.

# Chiffes Ges



Plus de 1 000 compositeurs, des troubadours aux nouveaux jeunes, en passant par Palestrina. Vivaldi. Bach, Mozart, Beethoven, Mahler, Debussy, Schoene berg, Boulez, Xehakis... Pres de 200 sermes musi... berg Boutez Xenakis... Pres de 200 termes musicalor instruments ( des antiques inples au synthetiseur, du prapo au cimbalon/flongrois et ae sitai indien)... Gentes et fortues (flugue et opera, mais aussi jazz du zarsuela). Notions techniques (modes serie, harmonie, leitmotiv, pjayback, oreille absolute...) et même le met MUSIONE...

#### Chine

#### Coup de frein à la campagne contre la « pollution spirituelle »

Pékin. - Porter des chaus-sures à hauts talons est-ce, pour une femme, un signe de déprava-tion morale ou, pour reprendre la sion en vogue de la langue de bois locale, de « pol-lution de l'esprit » ? En bien, finalement non. Si certains avaient cru que la présente campagne de ment idéologique allait retomber dans les omières de la révolution culturelle, ils se sont

Après une période de tâtonnements et quelques faux pas, la ⟨ rectification > du parti, autrement dit sa remise en ordre, tant sur le plan des idées que des perprendre tournure. Coup sur coup, deux décisions de la commission centrale chargés d'en organiser le déroulement viennent d'être andans l'envoi de groupes de liaison dans plusieurs provinces et minisrain et d'aider à résoudre les pro-

La seconde, en date du 16 décembre et rendue publique le 20, parti de former, en leur sein, deux équipes, l'une chargée plus spé-cielement de la « rectification » de l'organisation, donc du travail politico-idéologique, l'autre des

Les premiers émissaires de la direction du parti dans les pro-vinces ont été réunis dès la fin novembre, à Pékin, pour prendre connaissance des instructions dont ils seront porteurs, mais la nouvelle n'a été révélée que le Quatidien du peuple. Ces recommandations, telles qu'elles rescours prononcés à cette occasion par trois membres de la commission de rectification, MM. Bo Yabo, Hu Cilli et Song Rengiong, tiennent en cinq points : la consolidation du parti doit être menée sur la base de la décision adoptée mité central, en octobre, en évitant les «interférences» de gauche ou de droite ; elle doit

muniqué de l'ambassade du Viet-tam en France considérant comme

« sans fondement » les informations sur les conditions de détention du

poète Bui Hoang Cam, nous avons reçu d'un Vietnamien qui s'est rendu récemment à Hanoî, et qui

voici des extraits :

J'ai visité le 8 novembre le petit bar que tenait Hoang Cam. Ancun

De notre correspondant

favoriser le travail économique, et non l'inverse ; elle doit ensuite viser à l'élimination des etrois catégories» de personnes coupables de rébellion et de violences pendant la révolution culturelle -c'est là, est-il dit, la rcié de la purification » le but de la rectification est, enfin, de changer le «style de travail» en faisant dis-paraître la médiocrité et en aidant à la formation d'une nouvelle génération de responsables, plus

jeunes et plus compétents. L'orientation ainsi définie, et dont les envoyés de la direction vont maintenant se faire les interprètes en province, se caractérise par la même inspiration centriste qui transparaissait dans la déci-sion du comité central d'octobra. Les coups les plus sérieux sont portés contre les gauchistes qui se cachent encore dans l'appareil et qui constituent, si on ne les éli-mine pas, une véritable «borsbe à retardement».

#### Aliénation et humanisme

Cela dit, il convient de ne pas fermer les yeux sur certains phénomènes malsains de nature droiloppés ces demières années et qui sont porteurs d'idées contraires au marxisme et au socialisme. La système socialiste», propagée par cetains idéologues, ou celle de l'humanisme sont les exemdance. Tant contre les gauchistes que contre le courant de droite. la rectification », cependant, doit éviter tout débordement.

Cette ligne de crête risque d'être bien difficile à suivre pendant les trois ans que doit, en principe, durer la consolidation du parti. L'expression de ces principes merque, en tout cas, un coup de frein assez net à la campagne contre la « pollution spiri-

CORRESPONDANCE

Les prisonniers au Vietnam (suite)

que depuis son arrestation, le bar

avaient été interpellés. Chaque fois,

quatre ou cinq personnes sont res-

de papiers d'identité. Les autres ne

sont relâchées qu'après avoir rédigé

d'octobre, avait envahi les co-ionnes de la presse. Consciente que ce mot d'ordre avait été habilement exploité par les tenants d'une ligne idéologique plus dure, la direction s'est efforcée, depuis la fin du mois de novembre. d'en réduire la portée.

M. Deng Lique, le responsa de la propagande, qui s'était peut être un peu trop avancé pré-cédemment, a précisé que le slo-gan de la « poliution spirituelle » ne concernait pas les campagnes. autrement dit les quatre cin-

Son extension au monde rural aurait eu des € résultats catastrophiques », écrivait, mercredi, le lancée, ce sont ensuite les ré-formes économiques, l'étude du droit étranger, les sciences et la tachnologie qui ont été mises à l'abri d'attaques pour cause de

restent, aujourd'hui, dans le collimateur, en dehors des délits de pornographie, sont - étrange cherches théoriques sur le marxisme. La conséquence la plus ridente de la campagne contre la « pollution spirituelle » aura sens doute été de stopper, momentanément, un débat qui se poursuivait depuis trois ans, dans les or-ganes spécialisés, sur la place de l'humanisme dans la théorie l'aliénation, tel qu'il a été déveloccé par Marx dans ses écrits de jeunesse. Du début de 1980 à la fin de 1982, plus de quatre cents articles portant sur ces thèmes ont été publiés dans près de trois cents journaux et revues. C'est et la diversité des points de vue exprimés.

Apparemment, la phase délicate que traverse en ce moment la direction du parti n'autorise pas la poursuite d'un tel débat, fût-il limité à une poignée de théori-

MANUEL LUCBERT.

où il est incarcéré, on est en train de

torturer le poète pour lui faire ad-

mettre qu'il a été pris en flagrant dé-

lit de consommation d'opium.

Hoang Cam ne consommerait ja-

ment un peu d'alcool de riz au cours

de moments de tristesse. Pourra-t-il

résister ou devra-t-il « avouer » pour

#### **Philippines**

#### Les réserves de devises de la banque centrale étaient voiontairement surestimées

Le gouverneur de la Banque cen-trale des Philippines, M. Jaime Laya, a recomm mardi 20 décembre dans une lettre adressée au président Ferdinand Marcos, que les réserves en devises de cette institution avaient été gonflées de 600 millions de dollars et a promis que les coupables seraient poursuivis.

Cette déclaration de M. Lava fait suite aux informations publiées par

# **AFRIQUE**

#### Le conflit saharien

#### LE FRONT POLISARIO AN-NONCE UNE OFFENSIVE MA ROCAINE D'UNE «AMPLEUR SANS PRÉCÉDENT »

Alger (A.F.P.). - Une offensive militaire marocaine d'une « annieu sans précédent, menée par plus de vingt-cinq mille soldats appuyés par des blindes et l'aviation», a été annoncée mercredi 21 décembre par le Front Polisario dans un communiqué publié à Alger.

Le texte précise que les forces marocaines, parties mardi matin de la région de Bou-Craa, important centre d'extraction de phosphate dans le nord-ouest du Sahara occidental, se dirigent vers la localité d'Amgala.

«Des combats très violents» entre forces du Front Polisario et troupes marocaines se déroulent à Ain-Lachchic, à l'ouest d'Amgala et à 50 kilomètres de Bou-Craa, précise le communique du Polisario, qui rejette sur le Maroc « la lourde responsabilité de l'escalade militaire ». Jeudi mutin, Rabat n'avait toujours pas annoucé cette offensive, pas plus qu'il n'avait régi au communiqué sab-

#### Soudan

• DÉMENTI DU CAIRE. L'Egypte dément avoir envoyé à Khartoum des avions de combat, rapporte, dans sa première édiquotidien officieux cairote El Ahram, citant sans autre précision une « source de haute resme de presse ENA (*le Monde* du 22 décembre) avait amoncé, mardi, l'arrivée à Khartoum d'avions de combat égyptiens l'armée soudanaise dans son com-bat contre les maquisards chré-tiens du Sud. – (A.F.P.)

l'édition asiatique du Wall Street Journal sur la présence, dans les comptes de la Banque centrale, de 600 millions de devises qui n'auraient jamais existé.

Les 600 millions en question représenteraient près de 42 % du montant total des réserves déclarées par la banque centrale à la fin septem-bre, précisait le journal.

Cette révélation aurait, toujours d'après le Wall Street Journal, provoqué la colère des banques crédi-trices du pays, et freine les négociations sur le rééchelonnement de la dette des Philippines.

La découverte de ce «trou» de 600 millions de dollars aurait été gardée secrète par le comité des douze banques créditrices les plus importantes de Manille qui conduisaient les négociations sur la dette de ce pays an nom de trois cent cinquante banques étrangères, précise le Wall Street Journal.

Ce comité avait été constitué après que Manille eut annoncé sa décision de suspendre le paiement du principal de sa dette extérieure de 24 milliards de dollars et demandé un moratoire de trois mois sur ses dettes à compter du 17 octobre dernier.

«Les comptes de nos réserves en devises étrangères ont été rétablis, et les chiffres donnés par la Banque centrale depuis le début octobre sont exacts, indique M. Laya dans sa lettre au président Marcos.

#### inde

#### LES ENNUIS DU GOUROU DE M- GANDHI

Le gourou de Mes Gandhi a des ennuis, nous apprend le Times de Londres. Le averni Dhirendra Bramachari, « Swamiji a pour ses disciples, est aujourd'hui poursuivi pour trafic d'armes. Le «sage», qui sait combiner la méditation et les affaires, est aussi propriétaire d'une manufacture d'armes dans l'Etat du Jammu-et-Cachemire, région natale du premier minis dicalista mécontent, et la police a trouvé dans les locaux cinq cents fuells espagnols importés clandestinement. Le swarni af-firme qu'il les a utilisés pour améliorer la qualité de ses pro-

La question n'est pas de savoir si la méditation peut être troublée par le cliquetis des pièces de monnsie ou le fraces des armes. « Swamiji » n'est pas en effet le premier gourou à vivre dans le luxe, à posséder son aéroport privé ou à router en Mer-cedes. Mais ce « sage », que cer-tains, à Delhi, sumomment le « Raspoutine de Mª Gandhi », dispose d'une influence que d'aucuns qualifient de considéra-ble sur le premier ministre. Depuis 1959, date à laquelle il fut présenté à Nebru, puis à sa fille, il a porte ouverte chez la premier sur Sanjay Gandhi, disparu il y a quelques années dans un accident d'avion. Mais son frère Rajiv, qui lui a succédé comme dauphin présomptif, n'est guère sensible aux charmes philosophiques du maître. D'où peut-être ce retour de bâton dont se sont réjouis hautement, au Parlement, les adversaires de M<sup>m</sup> Gandhi.

#### A TRAVERS LE MONDE

#### Mozambique

• ACCROISSEMENT DE L'AIDE FRANCAISE. -M. Christian Nucci, ministre délégué au développement et à la coopération, a annoncé, mercredi 21 décembre à Paris, une augmentation de l'aide à Maputo.

#### Pays-Bas

• PAS DE NOUVEAUX SOUS-MARINS POUR TAIWAN fusé, le mercredi 21 décembre d'approuver la vente de quatre corder cette autorisation aurait de graves conséquences sur les relations entre les Pays-Bas et la Chine -, a indiqué le ministre de l'économie, M. Gijs Van Aardenne, dans une lettre au Parlement. Deux autres sous-marins, vendus il y a trois ans à Taïwan,

sont en cours de construction. Le litige entre Pékin et La Haye à propos de cette première vente n'a tonjours pas été régié. -

#### Roumanie

 TROIS CONDAMNATIONS A MORT POUR VOL DE VIANDE. - Le tribunal militaire de Tirgoviste (au nord-ouest de Bucarest) a condamné à mort trois ouvriers qui avaient volé - de grandes quantités de de », a annoncé, mercredi 21 décembre, le quotidien Romania Libera. Quinze autres ouvriers ont été condamnés à des peines allant jusqu'à vingt ans de prison : ils étaient accusés d'avoir voié de la viande dans une usine pour la revendre à des personnes privées et à des resta qui revenait, selon l'acte d'accu-sation, à « saper l'économie nationale ». — (A.P.)

### A Hanoï, personne n'ignore dans es milieux intellectuels que, selon sortir de prison, se soigner et sauver sa famille en détresse ?

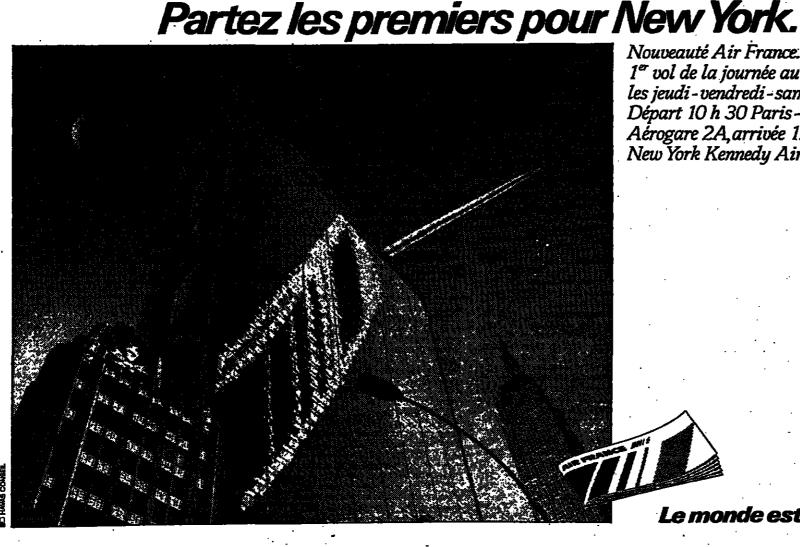

Nouveauté Air France. 1er vol de la journée au départ de Paris les jeudi-vendredi-samedi-dimanche. Départ 10 h 30 Paris-Charles-de-Gaulle, Aérogare 2A, arrivée 12 h 35 New York Kennedy Airport.

Le monde est ouver

Argentine

Des commissions spéciales vont enquêter

sur des enlèvements

et des assassinats politiques

# **EUROPE**

# **AMÉRIQUES**

#### Suède

### Le Parlement a approuvé la création de « fonds salariaux » destinés à limiter la concentration du pouvoir économique

De notre correspondant

Stockholm. – Par 164 voix contre 58, le Parlement suédois a aprouvé mercredi 21 décembre, le compromet en aucun cas l'économie 158, le Parlement suédois a approuvé mercredi 21 décembre, le projet de « fonds salariaux » présenté par le gouvernement socialdémocrate. Les vingt députés communistes se sont abstenus. A leurs système capitaliste et ne remet pas en cause le pouvoir d'une poignée de grandes familles financières sur l'industrie et la production ». Pour l'opposition bourgeoise, en revanche, il s'agit d'un premier pas vers une société socialiste dans laquelle les syndicats sont les maîtres de l'entre-

.....

· .· ·•

··· 75 (2) . 2

Cînq fonds régionaux seront donc mis en place au début de l'année prochaine. Administrés par des conseils comprenant neuf membres, dont cinq doivent représenter les salariés, autrement dit les syndicats, ils disposeront chacun d'environ 400 millions de couronnes par an (soit autant de francs français) pour acquérir des actions dans les entre-prises de leur choix. Ces fonds seront alimentés régulièrement jusqu'en 1990 par une taxe de 20 % sur les super-profits des entreprises. Ces dernières pourront toutefois préalablement déduire de leur bilan la part des bénéfices résultant de l'inflation ainsi qu'une somme for-faitaire de 500 000 couronnes ou une somme correspondant à 6 % de la masse salariale. Au total, 2 mil-liards de couronnes seront ainsi injectés annuellement dans l'industrie. Aucun fonds ne pourra contrôler plus de 8 % du capital social d'une société côtée en Bourse. Mais l'opposition fait remarquer que rien n'empêche les cinq organismes régionaux de placer leur argent dans une même entreprise privée. Ils pourraient alors posséder 40 % des parts, ce qui fait voir rouge à bien des patrons. Les dividendes des actions semont versés au Fonds national des pensions et contribueront en principe au financement des futures re-

#### 

Pour les sociaux-démocrates, le vote de mercredi met le point final à un débat interne et politiquement embarrassant, ouvert en 1975 par la centrale ouvrière LO dont le projet initial visait la prise du pouvoir dans l'entreprise. Aujourd'hui, il s'agit,

mixte. Les fonds seront « un contrepoids à l'économie de spéculation ». Il convient de remarquer que cette concentration est intervenue penyeux, cette réforme consolide le dant les quarante-quatre années de gouvernement social-démocrate. De 1932 à 1976, la gauche suédoise, politique et syndicale, ne s'est jamais opposée aux restructurations et aux fusions opérées dans le secteur privé, si celles-ci favorisaient la compétitivité et la bonne santé de l'industrie exportatrice.

> Le gouvernement espère aussi que ces fonds vont contribuer à la reprise des investissements et modérer les revendications salariales dans les six années à venir. Pour le ministre des finances, M. Feldt, le redressement économique suppose un partage des sacrifices et « on ne peut exiger des syndicats qu'ils se contentent de hausses de revenus symboliques alors que les entreprises ont doublé, voire quelquefois triplé, leurs béné-fices en 1983 à la suite de la dévaluation de 16 % de la couronne -.

An cours du débat parlementaire des 20 et 21 décembre, les sociauxdémocrates se sont efforcés de minimiser l'ampleur et les conséquences de la réforme. Ils espèrent qu'elle sera peu à peu acceptée par l'opinion. Ce n'est pas le cas aujourd'hui : les sondages indiquent qu'environ 25 % seulement des Sué-dois y sont favorables malgré la « campagne d'explications » menée ces deux derniers mois par les syndicats pour répondre à la manifestation de soixante-quinze mille patrons, le 4 octobre dernier, à

Les dirigeants des trois partis de l'opposition bourgeoise ont condamné l'introduction de ces fonds de salariés qui - menacent la libre entreprise », « découragent l'initiative privée», « ouvrent la porte au socialisme collectiviste ». La querelle est sans doute loin d'être terminée puisque les conservateurs, les centristes et les libéraux devaient mettre en place ce jeudi un groupe d'étude chargé de présenter un modèle de démantèlement des fonds qui pourrait être immédiatement mis en œnvre en cas de victoire « bourgeoise » anx élections législa-

**ALAIN DEBOVE.** 

#### L'AFFAIRE DES CONTENEURS SUSPECTS Le matériel intercepté est de nature militaire affirme le ministre du commerce extérieur

De notre correspondant

Stockholm. - Le 11 novembre VAX 11-782 en Suède. Tout porte à dernier, les donanes suédoises interceptaient dans le port d'Helsingborg quatre mystérieux conteneurs en provenance d'Afrique du Sud et destinés, selon certaines informations, à l'Union soviétique ou à la Tchécoslonateurs américains particulièrement sophistiqués de type VAX 11-782, onstruit par Digital Equipment Corporation.

Après avoir examiné sous tous les angles ces équipements électroniques, les spécialistes suédois sont arivés à la conclusion, mercredi 21 décembre, que ce matériel devait être considéré comme « militaire ». Le ministre du commerce extérieur. M. Hellström, a aussitôt annoncé que la suède n'en autoriserait pas l'exportation et qu'il est placé sous contrôle militaire. Ces instruments servent à la fabrication de circuits imprimés pouvant être utilisés notamment pour le guidage de certains missiles ou dans un système de commande de tir. L'inspection suédoise du matériel de guerre n'exclusit pas des applications civiles, mais - elles sont très difficiles à concevoir dans le contexte industriel scandinave ». Par ailleurs, les techniciens ont relevé que toutes les plaques d'identi-fication avaient été soigneusement détachées ou effacées et que le char-gement avait suivi un itinéraire plu-

tôt étrange. Les résultats de l'enquête de l'inspection du matériel contredisent la version donnée bien tardivement par le propriétaire et le destinataire de la marchandise. Le premier, un cer-tain Richard Müller, ressortissant ouest-allemand, P.-D.G. de la société Integrated Time A.G., est soupconné par les services secrets des États-Unis de se livrer au trafic de haute technologie américaine vers l'Europe de l'Est. Voici un an, il aurait décidé de fermer son entreprise du Cap, en Afrique du Sud, et de transférer ses équipements par bateau en Suède. Il comptait ouvrir un centre de services informatiques dans la banlieue de Stockholm, en association avec un homme d'affaires suédois, M. Sven Haakansson.

#### Affirmation du neutralisme

Pour l'inspection du matériel, cette version n'est pas convaincante, car il n'existe pratiquement aucun marché et aucune clientèle pour le type de services offert par le croire, par conséquent, que la Scan-dinavie n'était pas la destination sinale du chargement.

Au début de la semaine, le secrétaire américain à la défense, M. Weinberger, a déclaré maladroi-tement qu'il rendrait publiquement hommage à la Suède si celle-ci restituait les équipements aux Etats-Unis. « Il ne faut absolument pas, a-t-il ajouté, que ces ordinateurs tombent dans les mains de l'adversaire, c'est la sécurité des États-Unis, de la Suède et de l'ensemble du monde libre qui est en jeu. -Stockholm se serait volontiers passé de ce conseil. Le lendemain, l'Union soviétique répliquait, bien entendu, qu'il était inadmissible que les Frats-I Inis donnent ainsi des ordres à un pays neutre et souverain. L'affaire est donc embarrassante. La Suède ne tient pas à être considérée comme un pays de transit pour le trafic illicite d'ordinateurs entre l'Est et l'Ouest, elle a grand besoin de technologie américaine avancée, mais elle ne veut pas donner l'impression à Moscou qu'elle cède à des pressions. Ce serait aggraver des reles incidents des sous-marins dans les archinels de la Baltique. M. Heliström a laissé entendre que si le fabricant des ordinateurs Digital Equipment Corporation, et non l'administration américaine, demandait la réimportation du matériel, le

#### ALAIN DEBOVE.

matériel destiné à l'U.R.S.S. - Les douanes américaines ont saisi mardi 20 décembre à l'aéroport international de Denver (Colorado) du matériel de haute technologie qui devait être envoyê en Union soviétique via l'Allemagne fédéral. Un homme d'affaires britannique, Norman décryptage au laser, d'une valeur de 50 000 dollars. - (A.F.P.)

Comerford, treate-huit ans, qui possède un bureau de conseil international à Englewood (Colorado), et son associé américain, Bruce Adamsky, trente ans, ont été arrêtés et inculpé de violation de la loi sur les exportations d'armes. Parmi les objets saisis figurent un appareil destiné à mesurer l'amplitude des explosions nucléaires, d'une valeur de 113 600 dollars, et un système de

#### • Saisie aux Etats-Unis de

que à ses ravisseurs », a-t-il dit.

L'évêque se trouvait en visite dans la localité de Francia Sirper à 20 kilomètres de la frontière hondurieme, lorsqu'il a été enlevé avec trois autres religieux et un nombre indéterminé d'habitants par des membres de la F.D.N. venus du Honduras, selon des sources offi-cielles nicaraguayennes. Il y a une

(1) [Mgr Salvator Schlaefer (et non pas Schaffer comme indiqué par erreur dans le Monde du 22 décembre) était de nationalité américaine. Né dans le

serait également compromis dans le meurtre de Mº Holmberg, ancienne attachée de presse à l'ambassade d'Argentine en France, assassinée à Buenos-Aires pour avoir, selon sa famille, fait des révélations sur le rôle de l'amiral Massera. Une enquête discrète serait actuellement menée à Paris par des fonctionnaires argen-tins qui s'intéressent aussi au rôle

joné par le capitaine Astiz ; celui-ci

avait dirigé l'occupation de la Georgie da Sud en 1982 et serait directe-Le general Bignone, dernier presi-dent du régime militaire, devra par exemple répondre d'accusations de « faux témoignage » dans des cas de disparitions. D'autres militaires de haut rang ont été cités à comparaî-tre. Mais c'est l'amiral Massera, anment lié au meurtre de deux religieuses françaises en Argentine.

● Tournée européenne de l'ambassadeur Solari Yrigoyen. – L'am-bassadeur argentin itinérant, Hipo-lito Solari Yrigoyen, a quitté Buenos-Aires, mercredi 21 décem-bre, pour une tournée dans plusieurs pays d'Europe destinée à inviter les Argentins exilés à rentrer dans leur pays. M. Yrigoyen doit commencer sa tournée à Paris. — (A.F.P.)

#### Nicaragua

#### Le gouvernement affirme que l'évêque de Bluefields a été assassiné par un commando antisandiniste

Managua (A.F.P.). – Mgr Schlaefer (1), évêque de Bluefields, a été assassiné par des contre-révolutionnaires qui l'avaient enlevé mardi, a annoncé mercredi

Les autorités judiciaires argentines

ont décidé de lancer une série d'en-quêtes sur les cas d'enlèvements, de disparus et de fraudes administra-

tives. Ces enquêtes, qui risquent de mettre en cause de hautes personna-

nités militaires, sont sans rapport avec le projet du gouvernement de M. Alfonsin qui entend traduire en justice les membres des anciennes autres militaires au pouvoir depuis 1976.

Le général Bignone, dernier prési-

cien membre de la junte, détenu de-puis plus de six mois dans une base

navale proche de Buenos-Aires, qui semble particulièrement menacé.

Son nom a été associé à plusieurs

assassinats, en particulier celui de Marcelo Dupont, tué à Buenos-Aires en octobre 1982. Sa famille avait

nettement mis en cause l'amiral, qui

21 décembre le gouvernement nica-raguayen (le Monde du 22 décem-bre).

Un communiqué officiel a précisé que l'évêque a été tué « alors qu'il résistait à ses ravisseurs », des membres de la Force démocratique memores de la rorce democratique nicaraguayenne (F.D.N., composée notamment d'anciens gardes somozistes), qui seraient venus du Honduras. Des troupes de l'armée sandiniste ont été envoyées mercredi dans la région de Zelaya où a eu lieu l'enlèvement.

Un porte parole de l'archevêché a déclaré à Managua qu'il mettait en doute cette version du gouvernement. « L'évêque était un homme Intelligent et pouvait savoir quels étaient les risques qu'il encourait s'il opposait une résistance physi-

De son côté, l'archevêque de Managua, Mgr Miguel Obando, a pourtant affirmé que l'église nicara-guayenne « prendrait de sévères sanctions contre ceux qui l'ont

F.D.N. avaient lancé une offensive dans le nord du pays, et la région de Francia Sirper est l'une des zones où l'opposition armée au gouvernement diniste est très vive

de nationalité américaine. Né dans le Wisconsin, âgé de soixante-trois ans, il vivait depuis trente ans au Nicaragua et avait été nommé évêque en 1970. Franciscain, il dirigeait le vicariat apostolique de Bluefields, sur la côte atlantique, peuplée en majorité de Noirs et d'Indiens Miskitos. En 1975, Mgr Schlaefer avait dénoncé les exactions

des forces somozistes dans la région dont il était responsable. En 1983, il avait également protesté contre les mesures prises par le gouvernement san-dinistes contre les Indiens Miskitos.]

#### Colombie

#### les deux principaux mou-**VEMENTS DE GUERILLA CONSTITUENT UN FRONT** COMMUN POUR NÉGOCIER AVEC LE GOUVERNEMENT BETANCUR

Bogota (A.F.P.). - Les deux commandements principaux de la guérilla ont annoncé, le mercredi 11 décembre, dans un bulletin communiqué à la presse, la création d'un front unifié politique et militaire pour aider à la recherche de la paix en Colombie.

Cette décision, qui peut favoriser une paix négociée recherchée par le président Belisario Betancur, a été prise par le M-19 (extrême gauche nationaliste) et par les forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC-procommuniste). Sans renoncer à la lutte armée, les deux groupes affirment que ce front continuera les contacts avec le gou-vernement Betancur pour la recher-che d'une solution pacifique.

Les deux principaux dirigeants du Alvaro Fayat, ont pour la première fois rencontré M. Betancur en octobre à Madrid, et ces deux dirigeants sont même apparus pour la première fois à la télévision à visage décou-

De leur côté, les FARC, dont certains groupes poursuivent des actions armées dans les provinces du Sud-Ouest, sont acquis à une solution pacifique selon l'écrivain Gabriel Garcia Marquez. Les FARC ont déjà rencontré une vingtaine de fois la commission gouver-nementale pour la paix, et un accord pourrait être bientôt conclu.

### **Italie**

#### L'ENQUÊTE SUR L'ATTENTAT CONTRE LE PAPE

### Le fonctionnaire bulgare inculpé de complicité est assigné à résidence à son domicile

De notre correspondant

Rome. - Est-ce la fin de la piste bulgare, cette · filière · qui faisait des services secrets bulgares - et donc du K.G.B. - le maître d'œuvre de la tentative d'assassinat du pape par Ali Agça le 13 mai 1981 ? Léga-

Il reste que la décision du juge d'instruction Martella autorisant M. Antonov, le fonctionnaire de la Balkan Air arrêté le 25 novembre 1982 et inculpé de complicité dans l'attentat, à quitter sa prison pour être assigné à résidence (ce que la loi italienne nomme - arrêt domiciliaire - témoigne du vacillement de

M. Antonov a quitté la prison de Rebibbia en début d'après-midi. mercredi 21 décembre, pour raisons de sante. Il a perdu 10 kilos et souffre d'anorexie et de troubles psychiques. Mais l'instruction du procès continue normalement. L'ambassade de Bulgarie à Rome a pris l'engagement formel anprès des auto-rités judiciaires italiennes que M. Antonov ne chercherait pas à quitter l'Italie.

Il ne s'agit donc pas d'une mise en liberté provisoire – les faits retenus contre l'inculpé étant trop graves. Cette assignation à résidence apparaît cependant comme un change-

« Il s'agit en fait, selon nous, d'une réévaluation de l'ensemble de l'affaire, sinon notre demande n'aurait sans doute pas été acceptée », nous dit Me Consolo, avocat de M. Anto-

Depuis quelques mois, l'instruc-tion se montrait incapable d'étayer véritablement les déclarations d'Ali Agça, qui devenaient sujettes à caution. En octobre dernier, le juge Martella était amené à inculper Agça de faux témoignage contre M. Antonov (le Monde du 1 = octobre).

Plus d'un an après l'arrestation du fonctionnaire bulgare, l'instruction est pratiquement terminée, et le juge Martella a remis une partie de ses conclusions au parquet, qui devrait se prononcer fin janvier. Alors, ou bien M. Antonov (ainsi que ses deux compatriotes inculpés, qui se trouvent, eux à Sofia) sera déféré devant un tribunal, on bien il sera

En attendant, l'assignation à résidence de M. Antonov pourrait per-mettre à l'Italie de demander en échange à la Bulgarie un geste en faveur de ses deux ressortissants condamnés récemment pour espion-

PHILIPPE PONS.

# Le Monde

UNE SÉLECTION HEBDOMADAIRE

spécialement destinée à ses lecteurs résidant à l'étranger

Exemplaire spécimen sur demande

#### Hongrie

#### UN ÉDITEUR INDÉPÉNDANT EST CONDAMNÉ A SIX MOIS DE PRISON **AVEC SURSIS**

Le sociologue Gabor Demszky, éditeur de publications « indépen-dantes », a été condamné, mercredi 21 décembre, à six mois de prison avec sursis pour - violences à agents ». Il avait tenté d'empêcher des poli-

ciers de s'emparer de lettres et de papiers personnels, alors qu'il sor-tait, le 24 septembre dernier, de l'appartement d'un autre « oppo-sant » hongrois, M. Laszlo Rajk. Sérèrement battu, il avait du être hospitalisé avec une commotion

Ce verdict, léger si on le compare aux sentences appliquées aux « dis-sidents » dans les pays socialistes voisins, constitue cependant un nouvean coup de semonce des autorités de Budapest à l'égard du petit groupe de personnalités indépen-dantes qui s'efforcent de constituer un espace de liberté d'expression au sein de la société hongroise.

M. Demszky dirige les éditions A.B.C., qui ont publié en deux ans une quarantaine de titres, et il a été, pour cette activité, soumis à une amende et à phisieurs fouilles et peranisitions.

Le déroulement du procès a illustré le souci des autorités hongroises de ne pas trop compromettre leur image de relatif « libéralisme » et leur réputation auprès des pays occi-dentaux : le tribunal, pendant les neuf heures d'audience, a soigneuse ment éviter d'aborder tout sujet à caractère politique, notamment les raisons pour lesquelles M. Demszky avait été interpellé et fouillé.

D'autre part, même si l'accès de la salle d'audience était réservé aux personnes munies d'invitations ». selon un procédé classique, les auto-rités ont finalement renoncé à faire évacuer les sympathisants de l'ac-cusé, qui avaient réussi à pénétrer de force dans le tribunal. Plusieurs journalistes occidentaux ont pu as-sister au procès, mais un représentant d'Amnesty International a, lui, trouvé porte close. - (A.F.P., Reuter, U.P.I., A.P.)

#### **Tchécoslovaquie** UN OUVRIER « DISSIDENT » EST CONDAMNÉ A SIX ANS DE PRISON

Prague (A.F.P.). - M. Jiri Wolf,

un ouvrier âgé de trente et un ans, signataire de la Charte 77, a été idamné, mercredi 21 décen six ans de prison pour « subversion » et « divulgation de secrets ». On lui reprochait en fait d'avoir fait circu-ler la Charte 77, un manifeste en faveur du respect des droits de l'homme, et d'avoir donné à l'ambassade d'Autriche à Prague des informations sur ses conditions de déten-tion. M. Wolf avait déjà été condamné à trois ans de prison en 1978, pour avoir signé la Charte 77; puis à six mois de détention pour • insultes à agent ». La nouvelle peine qui le frappe est parmi les plus lourdes appliquées à des dissidents

#### Turquie

tchécoslovaques depuis douze ans. Comme d'habitude, l'accès du tribu-

nal a été interdit aux diplomates et à

la presse occidentale.

#### LE PARTI ISLAMISTE IRAKIEN AL DAWA A REVENDIQUÉ LES ATTENTATS D'ISTAN-**BUL ET D'ANKARA**

Ankara (A.F.P.). - Le parti islamiste irakien Al Dawa (pro-iranien) a revendiqué, mercredi 21 décem-bre, les deux attentats perpétrés dans la mannée, l'un dans un quartier résidentiel d'Ankara, l'autre à proximité du consulat irakien d'Istanbul. L'explosion d'Istanbul avait fait quatre blessés parmi les passants.

Le commandement de l'état de siège d'Ankara a fait savoir que plu-sieurs ressortissants étrangers ont été arrêtés mercredi en liaison avec l'attentat d'Ankara. Il n'indique ni le nombre ni la nationalité des personnes arrêtées. Il précise, en revanche, que - l'étranger - qui avait loué la voiture dans laquelle avait été pla-cée la charge explosive a été arrêté avant l'explosion dans une impasse d'un quartier résidentiel de la capi-tale. C'est ce qui explique que la voiture n'ait pas été conduite devant son « véritable objectif ».

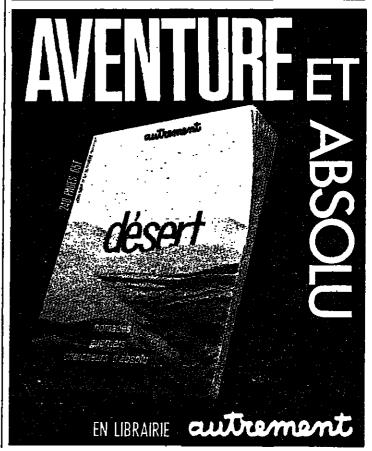



ur New York.

s de devices de la banque camirale

The second second

A STREET OF THE PERSON OF THE

the Assessment of the compact of the

Eine wiffe bet mitge fie benebe bei

THE PERSON NAMED OF THE PARTY O

the Angles, one employed to \$ 16 To be a fine of the contract of the contract

THE SECTION OF THE PARTY OF THE PARTY.

Tomas in War I was to the

COMPANY AND IN THE LAW PROPERTY.

Area regression states to figure and a

Bigs - Order 1866 agget 20 t "C

winds the Control of the Control of

and the state of the state of

the appropriate state of the same

the contract of the second

Production and State States of the State States

Best der de Toure en 1913 in 1945 in 1915

and the second second second second second

Server in the first seeks and the contract of

The second section of the second section is

A TRAVERS LE MONDE

THE CALL HATCHESTER IN CONTRACT OF THE CONTRAC

Marks for the marks declarate that the

Tree to the state of the later of the later Commence of the Commence of th

manipular mentioned probability

With grading to high hard

valigation annount despertantes

The same

-

tion in the same

and was any

-

W Bill Bill Jacquis

which there was

na se projecti de la como

14 P. C.

ييمو لارزاد بهيم الوسايية

engrade i de de de Grade de la compa

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

m spane and the

A STATE OF THE REAL PROPERTY.

The Supering

and the second

or and the second

Mer piet bad arginoppi.

Pinister. ....

de e

#### Le P.S. reporte sa convention nationale prévue pour janvier

Le bureau exécutif du P.S., réuni le mercredi 21 décembre, a décidé de reponsser la date de la convention nationale consacrée à l'Europe, inient prévue pour le 21 janvier.

A l'occasion de cette convention, le P.S. doit adopter définitives manifeste européen », en cours de rédaction. Le bureau exécutif a estimé que l'évolution de la situation européenne, et notamment l'échec du sommet d'Athènes, rendait préférable l'actualisation de ce manifeste.

M. Jacques Huntzinger, membre du secrétariat national du P.S. chargé des relations internationales, a, ce même jour, présenté, au cours d'une conférence de presse, les thèmes que développeront les socialistes pendant la campagne pour les élections européennes de juin 1984.

M. Jacques Huntzinger a opposé l'Europe « molle » et conservatrice responsable, selon lui, de la crise profonde » que traverse la Communanté, — dont le sommet d'Athènes a révélé le poids, et l'Europe « volontariste » que souitent le P.S. et le gouvern Le secrétaire national du P.S. a parlé de la « détermination », Bretagne, manifestée par M. Francois Mitterrand à Athènes. M. Huntziger a opposé cette « détermination » à la « faiblesse » de M. Valéry Giscard d'Estaing dans ce domaine.

M. Huntziger a estimé qu'il serait irresponsable » de la part de l'opposition de transformer cette élection en référendum interne. Il a ajouté: « Si la droite veut faire un référendum, je crois qu'elle y sera

Le P.S. développera à l'occasion de la campagne cinq grandes - priorités », axées sur l'emploi et la politi-que industrielle, le développement d'un véritable marché européen, une politique agricole rénovée, la construction d'une Europe - forte et oiverte sur le monde - mais aussi « force de paix ».

M. Huntzinger a évoqué, à ce propos, le débat en cours sur la défense européenne. Il a estimé que ce débat, - normal >, ne relève pas de la compétence du Parlement de Strasbourg, mais de celle de l'Union de l'Europe occidentale (U.E.O.). Ii

a indiqué : - La Prance est aujourd'hui la plus déterminée dans l'européanisation de notre sécurité. » Il a rappelé, en revanche, Communanté ne souhaitent pas l'ouverture de ce débat, avant d'ajouter : « Nous ne voulons pas risquer un éclatement de la Communauté pour une affaire qui n'en vaut pas la peine. - Nous ne sommes pas à la veille de la défense européenne », a-t-il poursuivi. La menace immédiate, a ajouté M. Huntzinger, « ce ne sont pas les chars russes, mais la pénétration de l'industrie américaine et japo-

A propos de l'élargissement de la Communauté, M. Huntzinger a affirmé: « Nous sommes solidaires avec l'attitude actuelle du gouvernement espagnol. » Il a opposé ceux qui veulent un élargiss réussi [la France et l'Espagne] et ceux qui veulent un élargissement automatique, afin de permettre la pénétration du marché espagnol par les produits industriels du Nord », qui s'accompagnerait d'une « concurrence sauvage entre les agriculteurs du Sud ».

Enfin, M. Huntzinger a indiqué que le P.S. lancera au cours du premier trimestre de 1984 une campagne de sensibilisation des élus locaux socialistes aux questions euro-

J.-L A.

#### Les compétences de M. Roland Dumas ministre chargé des affaires européennes

séance des questions d'actualité du mercredi 21 décembre, à l'Assemblée nationale, a interrogé le premier ministre sur les fonctions de M. Roland Dumas, récemment

M. Pierre Maurov a notamment répondu que « les attributions de M. Roland Dumas ne différeront guère de celles de M. Chandernagor ». Il a ensuite précisé que « le ministre des relations extérieures conservera l'intégralité de ses compétences dans le domaine de la coopération politique européenne ».

Le premier ministre a justifié en ces termes ce changement dans le gouvernement : « Puisque pendant six mois la France va assurer la présidence du conseil européen, il nous a paru indispensable d'asso-

M. Maurice Couve de Murville cier plus étroitement encore le res-(R.P.R., Paris), au cours de la ponsable des affaires européennes aux travaux du conseil des ministres: M. Roland Dumas assistera à toutes les réunions de celui-ci. Ainsi, il connaîtra sur les questions européennes, qui revêtent toujours de vue des différents ministres inté-

> [Un de nos lecteurs nous a écrit pour nous signaler que M. Roland Dumas était l'ou des initiateurs de l'Appel des cent, iancé en juin 1982 en faveur d'une marche pour la paix qui avait reçu l'entière approbation du parti consumiste. En fait, M. Dumas n'a pas signé cet appel initial, mais a signé une liste complémentaire en juin 1983, en faveur de la manifestation pacifiste organisée au bois de Vincennes. Très peu de députés socialistes avaient signé cet appel et ces manifestations avaient été critiquées par la direction du P.S. et pur plusieurs membres du souvernement.] par la direction du P.S. et par plu

#### APRÈS L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT

#### Limeil-Brévannes (Val-de-Marne) a un conseil municipal d'opposition et un maire communiste

Le Conseil d'État a rendu, mer-credi 21 décembre, son arrêt défini-tif sur l'élection municipale de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne). Il a suivi lès conclusions du commissaire du gouvernement (le Monde du 9 décembre) et confirmé la décision d'inverser les résultats, prise en première instance le 15 juin dernier par le tribunal administratif de Paris.

Constatant que les seuilles de pointage de deux bureaux de vote avaient été frauduleusement modifiées en vue d'attribuer à la liste d'union de la gauche, conduite par M. Berjal, maire sortant communiste, quarante voix obtenues par la liste d'opposition conduite par M. Bessière, R.P.R., le Conseil d'État a estimé que le tribunal administratif avait pu à bon droit recti-fier les chiffres des suffrages et proclamer élus vingt-cinq conseillers de la liste de M. Bessière.

Constatant en outre que l'instruc-tion avait révélé des fraudes, le Conseil d'État a décidé, conformément à l'article L.117-1 du code électoral, de transmettre le dossier au procureur de la République du tribunal de grande instance de Cré-

La Haute Juridiction a aussi confirmé la décision prise le 6 juillet par le tribunal administratif de vali-der l'élection de M. Berjal comme maire de la commune, survenue le 17 mars. La requête de M. Bessière, candidat de l'opposition, adressée le 16 juin a été jugée tardive, et l'argument selon lequel les délais de recours pour contester l'élection du amençaient à courir non. pas le 17 mars mais le 15 juin (date du jugement du tribunal administratif relatif aux résultats du scrutin du 6 mars) a été jugé irrecevable.

Limeil-Brévannes a donc un conseil

municipal composé en majorité

d'élus de l'opposition et un maire

Environ quatre-vingts élus et sympathisants de l'opposition ont envahi mercredi soir le hall de l'hôtel de ville à l'annonce de la décision du Conseil d'État. M. Guy Berjal a fait savoir qu'« il entendait rester en place » et souligné que les deux arrêts du Conseil d'Etat créaient une situation contradictoire et iné dite ». Il cût été « plus sage » selon lui « de s'en remettre au suffrage universel pour régler ce problème ».

San-Marco, 458

(Publicité)

SUPER-ENNEIGEMENT

**AURON COTE D'AZUR** 1 600 - 2 450 m 25 REMONTÉES MÉCANIQUES

120 KM DE PISTE SUR DEUX VALLÉES La neige est tombée en abondance depuis le 15 décembre. Encore

quelques places pour Noël. Réservez dès maintenant votre séjour à tarif promotionnel en janvier, mars et avril.

Individuels, familles, groupes, comités d'entreprises. Tout compris : hébergement, remontées mécaniques, école de ski. 7 jours - 6 nuits à partir de 700 F. Hôtels 1, 2 et 3 étoiles, meubles, collectivités.

RENSEIGNEMENTS: OFFICE DU TOURISME, AURON 06660

#### Les dernières navettes parlementaires

Le projet sur la démocratisation de secteur ent pas entrer en vigueur au 1" junvier 1984. C'est là la conséquence du refus de la majorité de l'Assemblée nationale d'approuver le texte sur lequel s'étuit mis d'accord les membres de la commission mixte paritaire Sénat-Assemblés nationale (le Monde du 22 décembre 1983).

Le mercredi 21 décembre au matin, en troisième locture, les députés ont en effet confirmé leur choix antérieur; les sénateurs peu avant minuit — heure de

**Projets** définitivement adoptés

 MODIFICATION DU CAL-CUL DES DOTATIONS GLO-BALES D'ÉQUIPEMENT ET DE FONCTIONNEMENT. – L'urgence ayant été proclamée, la nission mixte paritaire s'est réunie le mardi 20 décembre et est parvenue à un accord. Contrairement au souhait du Sénat, elle a notam ment accepté que Paris ne bénéficie pas de la dotation « ville-centre »; en revanche, elle a supprimé les dispositions nouvelles de calcul de la dotation supplémentaire attribuée any communes touristiques et thermales adoptées par l'Asssemblée nationale. Le projet ainsi modifié a été adopté le 21 décembre par l'Assemblée nationale par 328 voix (P.S.-P.C.) coutre zéro, le R.P.R. et l'U.D.F. s'abstenant; ce même jour, le Sénat l'a adopté à l'unanimité.

• « PRÉ-RETRAITE » DES FONCTIONNAIRES. - Le projet de loi ratifiant et modifiant l'ordonnance portant modification de certaines dispositions du code des pen-sions civiles et militaires de retraite

#### Après une émission sur Europe 1

#### le p.C.f. Dénonce le fana-TISME ANTICOMMUNISTE DE M. BERNARD-HENRI LÉVY

Le bureau politique du P.C.F. accuse M. Ivan Levaï, directeur de l'information d'Europe 1, et M. Bernard-Henri Lévy, son invité de l'émission «Expliquez-vous», mercredi 21 décembre, de s'être livrés à une agression intolérable contre les communistes et les travailleurs qui leur font confiance».

M. Lévy avait déclaré : «Le Pen et Marchais, même combat (...). Je manière la même histoire, le même inconscient politique et la même France qui s'expriment dans les deux cas. » Il avait ajouté : « Ce sont bien souvent des électeurs communistes qui viennent grossir les rangs des partis factieux d'extrême droite et vice versa.»

Dans un long communiqué, le bureau politique du P.C.F. « s'élève contre les insultes formulées à l'encontre de Georges Marchais » et contre le «tombereau d'injures» déversé par M. Bernard-Henry Lévy avec la complicité de M. Leval sur les électrices et les électeurs com-

Se référant à un sondage de

l'IFRES publié le même jour par le Quotidien de Paris et selon lequel aucun électeur communiste ou socialiste n'éprouve de la sympathie pour l'extrême droite, alors que 12 % et 26 %, respectivement, des électeurs de l'U.D.F. et du R.P.R. expriment le sentiment contraire, le bureau politique du P.C. affirme : « Ni l'évidence ni la raison ne peuvent rien dès lors qu'il s'agit de lutter (...) contre le mouvement transformateur, de tenter d'exclure du débat démocratique la sensibilité progressiste en lui jetant un anathème d'autant plus définitif qu'il est fondé sur le fanatisme anticom-

#### LE RESTAURANT DO FORNI

Souhaite un joyeux Noël et un heureux Nouvel An à toute sa sidèle clientèle.

manifester leur manvalse humeur, d'examiner ce texte. Ils se sont d'autant plus étounés de la position de l'Assemblée que le gouvernement ava texte de le commission mixte paritaire. neut avait accepté le

Pour que ce texte entre rapidement en vigueur, il anrait fallu — ce qui n'a pas été le cas — que le prési-dent de la République prenne un nouveau décret en l'inscrivant à l'ordre du jour de la session actraordimire qui s'est ouverte ce jeudi 22 décembre.

et relatives à la cessation d'activité des fonctionnaires des collectivités locales et des établissements publics a été adopté par le Sénat ce même jour dans le texte mis au point par la nission mixte paritaire et voté la veille par l'Assemblée nationale. Le Parlement a ainsi accordé un délai supplémentaire aux personn concernés pour déposer leur

• COLLECTIF BUDGE-TAIRE - Le projet de loi de finances rectificative pour 1983 a été adopté, à l'unanimité, par le Sénat le 21 décembre dans les mêmes termes que par l'Assemblée nationale la veille (le Monde du 22

demande de cessation anticipées

décembre). • PRIX DE L'EAU. - En troisième lecture, et après échec de la commission mixte paritaire, les députés sont revenus au texte qu'ils avaient précédemment adopté (le Monde date 4-5 décembre et 22 décembre) maigré l'opposition du Sénat (le Monde des 8 et

9 décembre). • SERVICES PUBLICS HOS-PITALIERS. - En quatrième lecture, là aussi malgré ses désaccords avec le Sénat et après l'échec de la commission mixte paritaire, les députés sont revenus au texte qu'ils avaient adopté en troisième lecture (le Monde du 22 décembre 1983).

• BAUX COMMERCIAUX: ~ En deuxième lecture, pais en troisième et définitive, après déclaration d'urgence et échec de la commission paritaire, les députés sont revenus au texte qu'ils avaient voté en première lecture (le Monde des 10 et 13 décembre 1983) limitant l'augmentation des baux commerciaux en 1984 à 5 %, et cela maigré l'opposition constante des sénateurs.

• MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE. - Dans les mêmes conditions les députés ont définitivement maintenu leurs positions sur cette réforme (le Monde du . 24 novembre 1983) contre celles des sénateurs (le Monde du 20 octobre

 CONGE SABBATIQUE. L'Assemblée a aussi adopté définitivement, en troisième lecture, le texte instituant pour les salariés un congé pour la création d'entreprise et un congé sabbatique dans la version qu'elle avait précéde approuvée (le Monde du 21 décembre) et que le Sénat avait repoussée 1-20 décembre.

#### Textes encore en discussion

• FONCTION PUBLICUE DE L'ETAT. - En troisième lecture, après échec de la commission paritaire, l'Assemblée nationale, le 21 décembre, est revenue aux princi-pales dispositions qu'elle avait adop-tées en deuxième lecture (*le Monde* du 24 novembre 1983). Il en va ainsi notamment du statut des membres des tribunaux administratifs, malgré les sonhaits du Sénat (le Monde du 15 décembre 1983). En revanche, comme l'avait décidé le groupe socialiste, l'Assemblée n'a pas maintenu sa décision primitive sur « le droit à l'élection directe et collective des agents de l'État ».

• FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. - En deuxième lecture, après déclaration d'urgence, l'Assemblée nationale, après l'échec de la commission mixte paritaire, est pour l'essentiel revenue au texte qu'elle avait adopté une première fois (le Monde des 4, 5, 6 et 7 octobre 1983), alors que le Sénat avait considérablement modifié l'esprit de ce texte (le Monde du 15 décembre 1983). Les députés ont approuvé la rédaction proposée par les sénateurs pour l'article 86; aussi les agents des collectivités locales vont pouvoir continuer à percevoir la prime de treizième mois versée par le bisis d'associations en attendant « l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois ».

 DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL - La commission mixte paritaire réunie le mercredi 21 décembre a pu parvenir à un accord sur ce texte : elle a notam ment décidé, en ce qui concerne le droit d'option ouvert aux médecine entre la poursuite d'une activité privée à l'hôpital et le bénéfice de droits sociaux nouveaux, de prolon-ger la possibilité de choix « jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication des nouveaux ments d'hospitalisaion publiés et au plus tard le 30 avril 1983. Les députés ont ce même jour approuvé

TH. B et A. CH.

#### La lutte contre les causes structurelles de l'inflation

Meilleure connaissance des revenus

 Amélioration du fonctionnement de la concurrence L'offensive « tous azimuts et en adaptée, a estimé M. Delors, et un profondeur » contre l'inflation va arrêté interdira d'afficher des prix e intensifiée, a annoncé, mercredi d'appel minorés sur des produits non 21 décembre, M. Delors, ministre de l'économie des finances et du buddisponibles, ce qui incite les clients à se porter sur d'autres produits dispo-

get. L'accent sera mis plus particu-lièrement sur la réforme de la distrinibles et plus chers. Le contrôle sur les concentrations va être renforcé: la loi de 1977, bution, une productivité accrue dans « très insuffisante à l'usage » sera modifiée, vraisemblablement en fé-vrier prochain, sur deux points : tout inistration et dans les banques et la lutte contre - les rentes de situation et les corporatismes ». Revenant sur les propos du chef projet important de concentration devra être notifié préalablement à de l'Etat, tems le matin même au conseil des ministres (M. Mitterrand « n'est pas partisan d'une politique de l'Indice »), le ministre a afl'administration, qui pourra saisir la commission du la concurrence ; des

ram « n'est pas parusan a une pantique de l'indice »), le ministre a affuraté que le gouvernement ne « doit pas, effectivement, mener une politique de l'indice ». M. Delors a toutefois, reconnu qu'une « entorse » à ce principe avait été constituée par les « retouches » apportées au jeu de la formule automatique pour le calcul du prix des produits pétroliers » pour éviter à l'économie d'être trop affectée par les variations erratiques du dollar ». Le ministre s'est défendin, par ailleurs, d'avoir manipulé les tarifs publics ces dernières années, exposant que lesdits tarifs, hors pétrole, avaient monté plus vite que les prix à la consommation, en glissement, de 1981 à 1983.

Abordant la question de la lutte coatre « les corporatismes et les rentes de situation », le ministre a annoncé que trois questions seraient seuils = serout fixés, en fonction de la dimension de ces projets, pour pu-blier leur notification. L'étude sur le « coût d'intermé L'étude sur le « coût d'intermédiation » des banques, c'est-à-dire le coût de leur intervention (marge entre les ressources et les emplois) va être accélérée, la tarification des opérations bancaires et, notamment, des chèques devant constituer « un des thèmes de la réflexion ». Ce coût pourrait être réduit de 0,50 % dans l'immédiat, en particulier au niveau de la collecte, ce qui entrainiveau de la collecte, ce qui entrai-nerait une baisse supplémentaire du coût du crédits. L'État pourrait ré-compenser les banques les plus méri-tantes en augmentant leur capital. Enfin, le mouveau calcul de la résonné.

cier un nouveau calcul de la rémuné-ration des professions « fermées », avec, le cas échéant, une remise en cause des formules d'indexation. annoncé que trois questions seraien traitées dans les mois qui viennent. Pour ce qui est, d'abord, du fonc-tionnement des marchés d'intérêt national (M.I.N.), notamment celui Quelques résultats ont été obtenus avec les agents de change, essentielement pour les courtages sur les obligations, et des textes préparés conjointement avec le ministère de la justice devraient s'appliquer prochainement aux officiers ministérriels (notaires, huissiers), ainsi qu'aux stradics et aux administrade Rungis, des instructions seraient données pour que les prix de gros soient comus à l'ouverture des marchés, afin d'obtenir plus de transparence.

Parlant ensuite du « refus de vente », le ministre a indiqué qu'il fallait se montrer « moins répressif ». Le refus de vente opposé par des sociétés à position dominante on par des ententes horizontales doit, cartes, être réprimé, mais, à l'inverse, la liberté doit être donnée pour les produits à haute technologie, qui nécessitent un service particulier avec contrats écrits de vente, et pour lesquels il existe une concurrence entre fabricants. Une circulaire sera diffusée à cet effet.

Pour les « prix d'appels », la ré-

qu'aux syndics et aux administra-teurs judiciaires, dont les rémunéra-tions seraient mieux surveillées. tions seraient mieux surveillées.

[Les intentions de réglementation du prix d'appel - demandent à être précisées. Déjà, en effet, par une circulaire du 22 septembre 1980, M. Monory, mistre de l'économie, avait intentit la praxique du prix d'appel, dès lors qu'un commerçant ne disposerait pas (soit par ses stocks, soit en raison des commandes passées) en quantité suffisante du produit mis en promotion. Cette circulaire précisait les conditions dans lesquelles le refus de vente pouvait être opposé par le fabricant au commerçant pratiquant un prix d'appel.] Pour les « prix d'appels », la ré-lementation actuelle n'est pas

**Au Sénat** 

#### rejet de la seconde loi DE PLAN

Inscrite en fin de session au Sénat, la discussion de la deuxième oi de Plan n'a guère gagné aux multiples interruptions sendnes néces-saires par l'examen des textes en navette. Le débat, qui s'est poursuivi mercredi 21 décembre, n'a pas permis de concilier – ni même de rapprocher – les points de vue : la majorité sénatoriale a maintenu son opposition aux « moyens d'exécution iu LX Plan de développement économique, social et culturel» préparés par le gouvernement, en votant la suppression des trois articles du projet. De ce fait, la discussion des amendements, qu'ils sient été présentés par le gouvernement ou les étus de sa majoarité, est restée

Les porte-parole de la majorité sénatoriale — qualifiés de «cheva-liers de l'Apacalypse » par M. Pierre Gambon (P.C., Essoane) - ont dénoncé les lacunes d'un projet «éloquent par ses silences», selon la formale de M. Marcel Lucotte (R.L., Saone et-Loire), reprise par le rapporteur, M. Bernard Barbier (R.L., Côte-d'Or). Le censeur le plus sévère aura sans doute été M. Paul Masson (R.P.R., Loiret): «En huit mois, constatet-il, nous sommes passés de «la Grande Illusion » à « Quai des brumes >, sons changer d'acseurs, ni de metteur en scène (...) : quel

talent ! > Après que M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, eut observé le « pessimisme morbide = et - le défaitisme » de ces critiques. M. Barbier estime que les débats de l'Assemblée nationale (le Monde des la et 2 décembre) ont démontré « l'impossibilité du dialogue ». Il rappelle que depuis les débuts de la Ve République, l'opposition d'alors n'a voté aucun Plan : « Nous n'avons donc, estime-t-il, aucune leçon à recevoir » de la majorité d'anjourd'hui

#### ENDETTEMENT EXTÉRIEUR ETLUTTE **CONTRE LE TERRORISME**

Le Sénat ayant décidé précédem-ment la constitution de deux commissions (l'une d'enquête, l'autre de contrôle), ces dernières se sont réunies, mercredì 21 décembre, pour constituer leur hureau.

gée d'évaluer la structure et le montant de la dette extérieure de la France, ses incidences prévisibles sur l'évolution de la balance des paiements, ain<del>s</del>i que la part prise par les entreprises publiques et les banques dans l'évolution de la dette extérieure depuis 1981 - a nommé M. Jean Colin (Un. cent., Essonne) président ; MM. Louis Perrein (P.S., Val-d'Oise) et Michel Durafour (Gauche dém., Loire) vice-présidents; et M. Marcel Lucotte (R.I., Saône-et-Loire); rapporteur.

La commission de contrôle « des conditions de fonctionnement, d'intervention et de coordination des services de police et de sécurité engagés dans la lutte contre le terrorisme » a nommé M. Jacques Pelletier (Aisne, président du groupe de la Gauche démocratique) président; MM. Jacques Menard (R.L. Deux-Sèvres) et Pierre Matraja (P.S., Bouches-du-Rhône) viceprésidents; MM. Alfred Gérin (rat. adm. Un. cent., Rhône) et Jacques Eberhard (P.C., Seine-Maritime), secrétaires; M. Paul Masson (R.P.R., Loiret), rapporteur.

#### M. RAUSCH (U.D.F.) : LES IM-POTS LOCAUX DANS LES **GRANDES VILLES RISQUENT** D'AUGMENTER DE 15 %

M. Jean-Marie Rausch, maire (U.D.F.) de Metz, président de l'Association des maires des grandes villes de France (A.M.G.V.F.), qui réunissait son assemblée générale le 15 décembre au Sénat, a déclaré que les communes allaient avoir de grandes difficultés pour établir leurs budgets de 1984 - à cause de la dé-cision gouvernementale de limiter la hausse des tarifs des services publics locaux (piscines, foires et marchés, cantines scolaires...) à 5 %, les maires devront faire voter des impôts locaux en hausse de 15 % environ », a-t-il dit.

En effet, selon iui, ces recettes re-présentent 20 % des ressources des communes, la fiscalité 45 %, et les transferts de l'État et des départetransferts de l'ent et des departe-ments environ 35 %. Or, les trans-ferts de l'État (c'est-à-dire essentiel-lement la dotation globale de fonctionnement) ne devraient pas augmenter de plus de 6 % « Nous augmenter de plus de 6 % « Nous sommes devant un choix très difficile. Ou bien continuer un rythme normal d'investissements, et alors il faut accroître les impôts pour les fi-nancer, ou alors stopper les investis-sements et entretenir la crise.



# ettes periementaires

The second section of the second section of the second section is the second section of the second section sec

Special and the second The table of the second Acte of the second section of the second The same of passes where a supplement to a laptice The same of the sa der de fe feine bergeben ber auffert bie feben bie Spirite was 3 1 things on the bill the fit wouldents et alien. which the same describe to grand an electronical

And the second s Brates - See Gerint to Confession - The Confession to the distriction

The second secon 

A Company of the Comp

The same processed in the same THE A STREET OF EACH OF STREET Control of the contro The first of the second of the second

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

The second secon

Action of the control of the control

The second secon

Le communiqué officiel du conseil des ministres

Le conseil des ministres s'est réuni, mercredi 21 décembre, au palais de l'Elysée, sous la présidence de M. François Mitprésidence de M. r rançonterrand. Au terme des délibérations le communiqué suivant a

#### BUDGET DE 1982

OF ALL

تترجين وسوان

Le déficit budgétaire aura été limité en 1982 à 2,79 % du produit intérieur brut. - Le secrétaire d'Etat chargé du budget a présenté au conseil des ministres le projet de loi portant règlement définitif du budget de l'Etat pour 1982.

Ce projet constate les dépenses et les recettes de l'Etat effectivement exécutées au cours de l'année 1982. En définitive, le déficit budgétaire s'établit à 98,95 milliards de francs, soit à un niveau très voisin de celui qui avait été prévu. Restant en deçà du plafond de 3 % du produit inté-rieur brut, il est inférieur à celui constaté au cours de la même aunée dans la plupart des pays compara-

#### AFFAIRES EUROPÉENNES

Sur la proposition du premier ministre, le conseil des ministres a adopté le décret fixant les attributions du ministre des affaires euro-péennes, M. Roland Dumas.

#### • TRAITEMENTS DES FONC-TIONNAIRES

Majoration de 2 % an 1" junvier 1984, conformément à l'accord salarial du 22 novembre 1982. — Sur la proposition du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publi-que et des réformes administratives, e conseil des ministres a adopté le décret revalorisant de 2 % à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1984 les traitements des personnels civils et militaires de

Cette revalorisation a pour effet de porter le minimum de traitement en région parisienne à 4 489,73 francs brut.

La revalorisation supplémentaire de 2 %, qui a été accordée précédemment aux agents dont l'indice est inférieur à 478, sera étendue à l'ensemble des personnels.

Ces mesures sont conformes au relevé de conclusions soumises aux organisations syndicales le 22 novembre 1982.

#### • RISQUES NATURELS MAJEURS

Mieux prévoir les risques et mieux coordonner les moyens d'action. — Après avoir rappelé le bilan des activités de M. Haroun Tazieff, qui a fait l'objet d'un rapport au président de la République en mai dernier, le premier ministre a fait le point des actions en cours en matière de prévention des risques naturels maieurs :

 Coordination et financement de la prévention des incendies de forêts dans l'espace méditerranéen; - Création d'un comité supé-

rieur d'évaluation des risques volca-- Préparation du décret, prévu par la loi du 13 juillet 1982, relatif à l'élaboration des plans d'exposition

aux risques.

Pour l'avenir, il est appara qu'une structure de réflexion et de proposition indépendante des organismes opérationnels qui relèvent de plusieurs départements ministériels était nécessaire. A cette fin, une délégation sera créée auprès du

pPremier ministre. La mission de cette délégation sera d'apprécier les risques naturels majeurs, d'évaluer les moyens de les prévenir et de proposer les mesures écessaires à une coordination efficace des moyens de secours civils, publics ou privés, et militaires. Il lui sera demandé, en particulier, d'apporter l'impulsion nécessaire à la mise en place des plans d'exposition aux risques prévisibles et d'être, dans la préparation des mesures de prévention des catastrophes, l'interlocuteur des organisations non gou-vernementales spécialisées dans les secours d'urgence.

#### • LUTTE CONTRE L'INFLATION

Une action indispensable pour saurer durablement la compétitivité de notre économie. — Le ministre de l'économie et des finances a fait le point sur les actions menées contre les causes structurelles de l'inflation.

Il s'agit là d'une œuvre de longue haleine qui concourt à la fois à la politique d'assainissement à court terme et à l'effort pour établir les fondements d'une économie plus performante à moyen terme.

Le changement des comportements en matière de prix et de revenus constitue l'élément central dans la lutte contre l'inflation. Les progrès enregistrés depuis dix-huit mois devront être consolidés en 1984. Ils le seront d'autant mieux que se poursuivra la politique d'équité sociale et de justice fiscale. Le ministre a rappelé les améliorations apportées dans ce sens à notre système fiscal et les mesures impor-tantes qui figurent, à ce titre, dans la loi de finances pour 1984, notam-

ment en ce qui concerne les régimes fiscaux des non-salariés. L'inflation doit être combattue par une maîtrise rigoureuse de l'ensemble des cofits. Cette préoccupation a conduit le gouvernement à geler les charges sociales des entreprises – à l'exception de celles affé-rentes à l'assurance chômage, – à contribuer à la diminution relative des coûts financiers, à encourager la productivité et l'investissement. Le système bancaire, l'administration et les résimes de sécurité sociale ont

été invités à participer à cet effort. Meilleure compétitivité des entreprises, efficacité plus grande des administrations, diminution des coûts collectifs, tels sont les grands axes de cette politique structurelle qui ne peut réussir sans que notre économie retrouve plus de flexibilité et sasse davantage jouer la concur-rence. Les orientations définies par le conseil des ministres du 9 novembre dernier en matière de politque de la concurrence s'inscrivent dans

cette perspective. Dans un monde marqué par une compétition acharnée et des muta-tions technologiques, il n'y a de place que pour les nations qui savent non seulement produire mieux et plus, mais aussi dominer leurs déséquilibres intérieurs, dont le plus pernicieux est bien l'inflation qui incline à la facilité et nuit à une meilleure productivité de l'écono-

Le porte-parole du gouvernement, M. Max Gallo, a précisé, à l'issue des délibérations, que M. Mitterrand était intervena pour exprimer, à ce sujet, son attachement à la vérité des prix. Le secrétaire d'Etat a déclaré : « Le prési-dent de la République a indiqué qu'il tenait à la vérité des prix, à la réalité des prix et des coûts des prix et des coûts.

» Il a indiqué qu'on ne pouvait pas contraindre les secteurs vivants de

l'économie par des mesures administra-tives, insistant bien qu'il n'était pas par-tisan d'une politique des indices. Il a marqué que, à son avis, l'effort entre-pris pour réduire les coûts financiers des entreprises étalent insuffisants et que les remboursements auxquels elles étaient contraintes étalent un lourd handique d'uns leur nolitique d'impession handicap dans leur politique d'investis-

#### • STATUTS DES PERSONNELS DE RECHERCHE

Les nouvelles dispositions statu-taires assureront la mobilité des chercheurs et une meilleure organisation de leurs carrière. - Le minis-tre de l'industrie et de la recherche a présenté au conseil des ministres une communication sur le nouveau statut des chercheurs, ingénieurs, tecjhniciens et persdonnels adminis-tratifs des établissements et services publics de recherche.

Ce statut, élaboré après consulta-tion des instances scientifiques et des organisations syndicales représentatives met en œuvre, à compter du 1° janvier 1984, le principe de la titularisation dans la fonction publique qui avait été fixé par la loi d'orientation et de programmation de la recherche du 15 juillet 1982.

Les personnels bénéficieront désormais de meilleurs garanties sur le plan des carrières et de la couverture sociale. Le statut permettra du même coup la mise ne œuvre d'une mobilité efective tant au sein de la recherche publique qu'entre les organismes et la recheche industrielle. Des passerelles avec l'enseignement supérieur seront aména-

l'évaluation de l'activité des personnels au regard de l'ensemble des missions définies par la loi d'orientation et de programmation sera effectuée périodiquement par des com-missions d'experts.

Les aménagements à ce statutcadre qui s'avèreront nécessaires pour tenir compte des spécifictés des différents établissements et services seront arrêtés après consultation des instances soncernées.

Ce nouveau statut doit assurer une ouverture accrue de la recherche publique sur l'ensemble des activités économiques et sociales. Il est un élément essentiel de la politique de développement scientifique et technique qu'a engagée le pays.

#### ENSEIGNEMENT PUBLIC ET PRIVÉ

#### Le ministre de l'éducation nationale a rendu compte au conseil des ministres des réponses apportées par les partenaires aux propositions qu'il a faites, au nom du Gouvernement, le 19 octobre dernier, concernant

être réunies, des négociations par-tielles et bilatérales seront engagées les plus directement concernés.

Le ministre de l'éducation nationale fera ce jour et sur ce sujet une délaration au nom du gonvernement (lire page 8).

#### SESSION **PARLEMENTAIRE**

été accompli. - Consacrée en grande partie au débat budgétaire, 21 décembre par un très courte session extraordinaire, aura en outre permis l'adoption de quarante-huit lois.

- la deuxième loi de plan ;

du fonds spécial des grands travaux, congé d'entreprise et congé sabbatique, réforme des caisses de mutualité sociale agricole, contrôle de l'état alcoolique, vente des logements H.L.M.);

départements et territoires d'outre-

l'évolution des rapports entre l'enseignement public et l'enseignement

Les conditions d'ouverture de négociations globales n'ayant pas pu très prochainement sur des problèmes précis, avec les partenaires

Élles devraient être achevées dans un délai de l'ordre de deux mois, de façon que les dispositions législa-tives puissent être soumises au Parlement à la session de printemps et que les solutions retenues, tant légis-latives que réglementaires, puissent être appliquées dès la rentrée sco-laire 1984.

Un important travail législatif a la session ordinaire qui s'achève le

Cet important travail législatif a notamment porté sur :

- la poursuite du programme de réforme engagé en mai 1981 (lois sur l'enseignement supérieur, la fonction publique de l'État, la fonc-tion publique territoriale et l'organi-sation bancaire);

- diverses mesures d'ordre économique et social (seconde tranche

- physicurs textes concernant les

#### seize conventions et accords internationaux.

En outre, l'examen de plusieurs projets importants a été entamé, en particulier celui des lois sur la formation professionnelle continue et sur la limitation de la concentration

#### **6** AIDE AUX TRAVAILLEURS

PRIVĖS D'EMPLOI Le ministre délégué chargé de l'emploi a informé le Conseil des ministres de la conclusion par les partenaires sociaux, le 20 décembre 1983, d'une convention ayant pour objet de prolonger jusqu'au 31 jan-vier 1984 le système actuel d'indem-nisation des chômeurs. Cette convention sera agréée dans les prochains iours.

#### **MESURES**

#### **INDIVIDUELLES**

Le conseil des ministres du marcredi 21 décembre a nommé M. Jean Giry, conseiller référendaire à la Cour des comptes, conseiller maître à ladite Cour. En outre, le conseil a adopté diverses mesures d'ordre individuel relatives à des officiers généraux et supérieurs des trois ar-

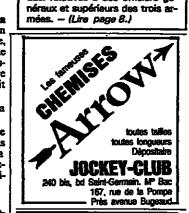

en vue encuête journalistique, RECHERCHONS TÉMOIGNAGES Personnes confrontées, concernées, par problèmes de l'inceste. Ecrire : Les Mardis de Pheformation

Pièce 515 TF 1, 15, rue Cognacq-Jay, 75007 PARIS.

# "RONNE FIN D'ANNEE!"

"Pour moi l'année finit bien: je viens de recevoir deux prix. Je vous souhaite à tous une fin d'année aussi heureuse que la mienne."





Mn constructeur sort ses griffes

#### « Pourquoi cet acharnement à tout fonctionnariser? » demande le président de l'UNAPEL

M. Pierre Daniel, président de d'autant plus possible que nous l'Union nationale des associations de avons déjà dit que ce sont trois parents de l'enseignement libre (UNAPEL), confirme dans l'entre-tien qu'on lira ci-dessous l'opposition de son association à la titularisation ignants du privé.

« Quelle est votre première opréciation sur la déclaration de M. Savary?

- Je constate tout d'abord le sen-timent d'une très grande volonté actuelle de la part du gouvernement d'aller vite, très vite même, puisqu'il faut un délai d'un mois et demi pour régler un sujet très délicat. C'est

» Il nous faut bien relever aussi que l'on n'a guère tenu compte de que ron na guere tenu compte de notre refus de négocier sur la titula-risation des maîtres du privé. Enfin, le fait que les négociations porteront à la fois sur les « principes » et sur les « modalités » des meures proje-tées mérite attention. S'il en est yraiment ainsi, nous pourrons mettre en cause les textes qui nous seront soumis. Pour l'instant, nous n'avons pas encore reçu de projet de textes et nous attendons donc avant de

 Tout de même, après avoir examiné cette déclaration, pensez-vous que vous allez pou-voir discuter avec le gouverne-

- Sur les trois premiers points -Pharmonisation des ouvertures et fermetures de classes entre le nublic et le privé, la notion de crédits limitatifs inscrits au budget, le rôle des collectivités territoriales, — la négo-ciation devrait être possible, à condition qu'il s'agisse d'une véritable négociation. Elle devrait être

Les déclarations de M. Alain

Savary, ministre de l'éducation na-

savay, nur les rapports de l'Etat et de l'enseignement public avec l'en-seignement privé suscitent satisfac-tion, indignation ou réserve selon les

La satisfaction est celle du Co-

mité national laïque (CNAL). Son secrétaire général, M. Michel Bouchareissas, « prend acte du changement de méthode qui est po-

sitif », et considère « comme impor-tant que le Parlement doive être

L'indignation, la colère même,

s'expriment dans les propos des élus de l'opposition. Ainsi, l'Association

parlementaire pour la liberté d'en-

que - le pire des sectarismes l'a em-

porté sur la volonté de dialogue ». Pour l'association, dont le secrétaire

général est M. Jacques Barrot, dé-puté U.D.F. de Haute-Loire, « le ca-

lendrier retenu ne permettra qu'une

M. Jean-Claude Gaudin, président du groupe U.D.F. à l'Assem-

vernement « impose maintenant un

Sur la proposition du ministre de la défense, M. Charles Hernu, le conseil des ministres du mercredi 21 décembre a approuvé les promo-

■ AIR. - Est élevé au rang et à

l'appellation de général d'armée aérienne, le général de corps aérien Théodore Mahlberg, nommé inspec-

teur général de l'armée de l'air en remplacement du général d'armée aérienne Henri Gimbert, qui a trouvé la mort, jeudi 8 décembre, dans un accident d'avion au large de

[Né le 18 janvier 1931 à Strasb

[Né le 18 janvier 1931 à Strasbourg et pilote de chasse issu de l'Ecole de l'air. Théodore Mahiberg a notamment servi en Algérie et en Allemagne fédérale, pais à l'état-major de l'armée de l'air avant de commander, en 1973, la base de Dijon. Promu général de brigade aérienne en 1977, il est sous-chef d'état-major « opérations» de l'armée de l'air et, en 1981, avec le grade de général de division aérienne, il est commandant en second la la région aérienne et la force aérienne tactique (Metz). Elevé au rang et à l'appellation de général de corps aérien. Théodore Mahiberg était; depuis 1982, commandant de la défense aérienne.]

Est élevé au rang et à l'appella-tion de général de corps aérien, le général de division aérienne Jean

Sont nommés: commandant la défense aérienne et commandant « air ». les forces de défense

aérienne, le général de division aérienne Jean-Marie de Buretelle de

Chassey ; commandant la III région aérienne, le général de division

aérienne Roger Pessidous ; général de brigade aérienne, les colonels

Claude Lartigan et Jacques Lépine.

TERRE. - Sont promus:
 général de division, les généraux de

aérienne Gilbert Gagnenx. Sont promus : général de division aérienne, le général de brigade

tions et nominations suivantes :

ile, a déclaré que le gou-

vernement « impose maintenant un teau réserve la position de l'ensei-ultimatum inacceptable aux défen-seurs de la liberté de l'enseignement publication des projets de ces textes.

Le général Mahlberg

devient inspecteur général de l'armée de l'air

parodie de négociations -

DÉFENSE

points que nous acceptons d'étudier avec le ministère. Sur le quatrième, la titularisation des enseignants, tout la titularisation des enseignants, tout dépendra des intentions du gouver-

> Ou bien nous pourrons faire valoir que l'enseignement catholique a besoin d'un statut spécifique pour ses maîtres, ou bien cela sera refusé. Dans ce demier cas, l'on prendra un chemin difficile. Car nous ne pourrons admettre que les personn beaucoup d'entreprises - E.D.F. par exemple – qui concourent au bien public, disposent d'un statut particulier et pas les nôtres.

- Quel - statut particulier » exigez-vous?

- Les lois actuelles n'accordent pas un statut très clair aux ensei-gnants du privé. Certains, sous contrat simple, sont seulement « agréés » : d'autres, sous contrat d'association, sont « contractuels ». Nous voudrions fondre les statuts actuels en un seul qui assurerait une meilleure garantie d'emploi. Nous souhaiterions aussi améliorer le fonctionnement des commissions mixtes d'emploi que nous voudrions plus délibératives, c'est à dire jouis-sant d'un pouvoir plus grand pour l'affectation de nos enseignants.

— Un accord vous paraît-il possible aujourd'hui sur ce pro-blème de la titularisation?

 L'application aux maîtres du privé du statut des maîtres du public nous paraît impossible. Le statut est beaucoup trop centralisé, les règles de mutation dans la fonction publique sont telles qu'elles ne sauraient

privé ». Le ton monte encore chez M. Guy Guermeur, président de Combat pour la liberté de l'ensei-

gnement (CLE), pour qui, « face à cette agression caractérisée contre une liberté fondamentale garantie

par la Constitution et par la Décla-

ration des droits de l'homme, la pa-role n'est pas à la négociation mais

La réserve, on la trouve chez cer-

tains de ceux que M. Savary consi-

dère, seion ses propos tenus mer-credi après-midi à l'Assemblée

nationale, comme « ses interlocu-teurs véritables ». Le chanoine Paul

Guiberteau, secrétaire général de l'enseignement catholique, ne cache

pas son inquiétude. « On constate,

tre les établissements, une volonté d'alignement. La liberté est sauve-

gardée, nous dit-on, mais peut-être

pas les différences qui sont nos rai-sons mêmes d'exister. » Il s'étonne d'un « changement, non seulement

de méthode », mais d'une « accélé-

ration du processus, car les délais

d'examen des textes seront très in-suffisants ». Cependant, M. Guiber-

brigade Georges Baffeleuf et Louis Forest : général de brigade, les colo-nels Michel Sevrin (nommé com-

mandant l'Ecole d'application de

hommes du contingent français de sécu-rité à Beyrouth depuis septembre der-

rité à Beyrouth depuis septembre der-nier, François Cam sera général de bri-gade, à titre définitif, à compter du le janvier prochain. Le colonel Cann était parti au Liban avec, par anticipa-tion, les marques extérieures du grade de général de brigade pour éviter un hiatus, dans le commandement, avec prédécesseur, le général Jean-Clande Coullon, mais il était inscrit sur liste d'aptitude des officiers répéraux. La

d'apritude des officiers généraux. La décision du conseil des ministres est, donc, une confirmation officielle de sa promotion qui avait été volontairement

Est nommé major régional des forces françaises en Allemagne fédé-rale, le général de brigade Daniel

• MARINE. - Sont promus: vice-amiral, le contre-amiral Ber-nard Klotz et le contre-amiral Louis

• ARMEMENT. - Sont

promus; ingénieur général de pre-mière classe, les ingénieurs géné-raux de deuxième classe Jacques

Divan. Michel Dumas et Jean Dan-

greaux ; ingénieur général de deuxième classe, les ingémears en chef Philippe Protard, Georges Fuiachier, Maurice Carlier, Jean-Paul Bailliard, Pierre Betin et Jac-

• SERVICE DE SANTE. - Est

promu médecin général, le médecin chef des services de classe normale

• SERVICE DES ESSENCES.

- Est promu ingénieur général mili-taire de deuxième classe, l'ingénieur en chef de première classe Maurice

ques Pitrat.

Paul Estraillier.

[Commandant les deux mille

l'artillerie) et François Cann.

nous a-t-il déclaré, une volonsé de

De la satisfaction au mécontentement

correspondre aux besoins de nos écoles par rapport à nos choix édu-catifs et à la liberté de choix des maîtres. Si le gouvernement ne veut pas y mettre du sien, ce point pourra vraiment déclencher la guerre sco-

laire. - « Mettre du sien », qu'estce oue cela veut dire?

- Comprendre que cette mesure est dénuée d'intérêt évident. Elle prétendrait, paraît-il, à un mieux social. Nous pensons, quant à nous, qu'une meilleure garantie sociale n'impliquerait nullement l'obligation de titularisation. Pourquoi cet acharnement à tout fonctionnariser? Ce n'est pas raisonnable. Sur ce point, nous sommes prêts à réagir très fortement dès que les textes seront connus. Nous déclencherons notre plan de mobilisation en l'adap-tant graduellement si nécessaire.

– Qu'allez-vous faire dans mmèdiat?

- La commission permanente de l'enseignement catholique se réunit ce jeudi 22 décembre. Mais, en l'absence des textes de «propositionsconcrètes », elle ne pourra se prononcer par un oui ou par un ou. le répète seulement que si certains points peuvent faire l'objet de négo-ciations, le principe d'une titularisation des maîtres, en revanche, s'il était imposé, ne saurait obtenir notre accord. Des tensions très dures apparaîtraient. Il y aurait affrontement. Ce que nous ne souhaitons pas. Pourquoi ne pas envisager la capacité d'innovation et le bon sens des uns et des autres pour trouver une solution à ce grave problème ? » Propos recueillis par

#### Risque de blocage

CHARLES VIAL

(Suite de la première page.)

Ou'ont donc découvert les partenaires du ministre de l'éducation nationale à l'issue du conseil des ministres du 21 décembre si ce n'est qu'il entend suivre pas à pas le chemin qu'il s'est tracé depuis bientôt deux ans qu'il consulte, reçoit ses urs et concocte ses orien-

Où est le « changement de méthode » dont se félicite le Comité national d'action laïque (CNAL) fier du succès de ses récentes manition - dont parlent les parents d'élèves de l'enseignement privé dans l'entretien que nous a accordé M. Pierre Daniel, président de

En fait, il faut, de toutes parts, compter avec la stratégie et la diffi-culté de faire coexister dans chaque camp » des modérés et des ultras. Au sein même du gouvernement, les contradictions successives affichées par le premier ministre, qui, person-nellement, a besoin de l'appui des forces laïques, ont laissé des traces. Même si, à aucun moment, le président de la République n'a désavoné le ministre de l'éducation nationale.

Tout dépend désormais, de ce que M. Savary mettra dans la corbeille des négociations. La carte scolaire la nature limitative des crédits d'État à l'enseignement privé, la participation financière des collectivités territoriales, sont autant de thèmes sur lesquels les esprits ont évolué et où un accord est possible. En revanche, la titularisation éventuelle, et sur place, des enseignants volontaires des établissements privés demeure inacceptable pour les res-ponsables de l'enseignement catholique qui y voient une menace d'« intégration » à terme.

C'est bien entendu sur ce point que les laïques sont le plus pressés d'aboutir. Mais c'est un dossier à olusieurs facettes. Or M. Savary n'a amais dit s'il envisagerait pour ces personnels un « statut spécifique », comme le demandent les catholiques. Il n'a jamais non plus prétendu qu'il autoriserait les mutations de personnels entre les deux systèmes

En définitive, tout est encore à inventer. Le ministre et ses interlocuteurs ont sans donte déià affuté quelques armes. Ils auront environ deux mois pour échanger et étudier leurs arguments respectifs, puisque les principaux projets de textes seront, confirme le ministère, entre leurs mains dans les premiers jours

de ianvier.

Du côté de l'enseignement public. les interlocuteurs du ministre disposeront du même délai pour « balayer devant leur porte ». La rénovation des collèges est loin de faire l'unani mité d'autant qu'elle aura inévitablement des conséquences sur le sacro-saint boraire de service des

**CATHERINE ARDIT!** 

#### LA DÉCLARATION DU MINESTRE -

Voici le texte de la déclaration de M. Alain Savary approuvée par le conseil des ministres du 21 décem-

«Le ministre de l'éducation nationale a rendu publiques, le 19 oc-tobre dernier, les propositions du ant l'évolution des rapports de l'Etat et de l'enseignement public avec l'enseignement privé.

» En réponse, une majorité de partenaires, de l'enseignement pu-blic et de l'enseignement privé, a naître son refus de la démarche globale proposée et de son contenu. De leur côté, certains partenaires avaient accepté cette mé-thode et son objet.

» Le ministre de l'éducation na-tionale constate que, dans ces conditions, il ne peut ouvrir de négocia-tions globales; mais il est de son devoir, au nom du gouvernement, de conduire la rénovation de l'ensemble du système éducatif afin d'offrir à chacun les voies les plus efficaces de sa formation dans des conditions d'égalité pour tous et d'égal respect des mêmes principes dans tous les établissements qui concourent au service public.

» La phase de concertation préalable étant maintenant achevée, il soumettra désormais aux parte-naires des propositions concrètes qui permettront de résondre progressivement les différents problès

» Sur la base de ces propositions, les négociations seront ouvertes sans délai, domaine par domaine, avec les partenaires qu'elles concernent le plus directement et qui en acceptent la méthode. Ces négociations garde-ront un caractère bilatéral et porteront à la fois sur les principes et modalités des mesures projetées.

» Un premier groupe de proposi-tions sera communiqué aux parte-naires dans les jours qui viennent. Il vise à régler les problèmes les plus urgents et constitue un ensemble co-hérent, représentatif des orienta-tions et de la méthode choisies par le gouverner

» Dans la perspective d'une appi cation pour la rentrée scolaire 1984, et compte tenu du calendrier de mise en œuvre des solutions retenues au terme des négociations, les projets législatifs devront être arrêtés pendant l'inter-session parlementaire, soit, afin de laisser à la négociation un délai raisonnable, au mois de février prochain. Il en sera de

même pour les textes non législatifs. » Ce premier groupe de proposi-

ions concerners . - L'harmonisation des ouvertures et des fermetures de classes dans l'enseignement privé sous contrat avec les mesures de carte scolaire prévues dans l'enseignement public, et l'expérimentation de l'asement des procédures d'inscription des élèves ;

- L'interprétation de la notion de « besoin scolaire reconnu » dans la passation des contrats, et l'inscrip tion corrélative de crédits limitatifs dans les lois de finances ;

- L'intervention financière des collectivités territoriales à l'égard de l'enseignement privé actuellement sous contrat, et la définition de l'établissement d'intérêt public ;

 La titularisation des person-nels enseignants volontaires de l'enseignement privé sous contrat.

» En outre, le ministre de l'éducetion nationale mettra en place un groupe de travail chargé d'examiner les conditions de l'application de la réforme des collèges aux établisse-ments qui concourent au service pu-

#### LA MAJORITÉ SÉNATORIALE **SOUHAITE LA CRÉATION** D'UNE MISSION **D'INFORMATION**

Les responsables des groupes de la majorité sénatoriale souhaitent que le Sénat crée une mission d'inque le Senat crèe une mission d'information « sur l'enseignement libre en France, en particulier dans ses rapports avec l'Etat et les collectivités locales ». Pour MM. Adolphe Chauvin, président du groupe de l'Union centriste, Charles Pasqua, président du R.P.R., Philippe de Bourgoing, président des R.I. et Jean-Pierre Cantegrit, vice-président de la Gauche démocratiprésident de la Gauche démocrati-que, cette mission devrait donner au Sénat « les moyens d'exercer une vigouvernement remet en cause l'exis-tence même de l'enseignement li-

Le groupe des Républicains indépendants « dénonce la responsabi-lité du gouvernement qui, après trente ans de paix scolaire souhai-tée par tous les Français, a déclen-ché dans le pays un affrontement des consciences ». Après avoir af-firmé que les sénateurs républicains et indépendants sont décidés « à combatire » aux obtés des familles » nour présente leur droit de choi- pour préserver leur droit de choi-sir l'école de leurs enfants », ces sésai l'etore de leurs espants », ces se-nateurs s'interrogent : « Pourquoi ce sauve-qui-peut ? Pourquoi cette ur-gence ? (...). On ne peut qu'être at-terré et indigné par la décision prise en conseil des ministres. »

#### Le sursaut de Marie-Christine

De notre envoyée spéciale

Reims. - « La petito bruna qui a tué son gosse ? Elle trainait dans les cafés près du théâtre, Elle n'a eu que ce qu'elle méri-tait » Sur Manie-Christine Da Silva, vingt-cept ans, condamnée le 14 octobre demier pour infanticide à dix-sept ans de prison, le petron de bar est catégorique. Deux mois après le verdict de la cour d'assisse de la Marne, le procès plonge encore la ville en

Pour les uns, le châtiment est ă la hauteur de la fauta. « Même pendant la guerre, dans le pire des misères, on ne se déberresseit pas de son gosse. > Pour sive. « C'est un proces maihonnête. Elle-mêrne a manqué de peu son suicide. >

Le 12 mai 1981, aux premières heures de la matinée, dans le petit square Jeanned'Arc à côté du palais de justice, Marie-Christine Da Silva a absorbé quinze cachets de barbituriques, après en avoir fait ava-ler six à Michaël, son fils âgé de quatre ans. Transport à l'hôpital. L'enfant meurt. La mère en réchappe. Le 14 mai, elle est inculpée d'infanticide et écrouée à la maison d'arrêt de Châions-

Le 14 octobre 1983, la cour d'assises condamne Marie-Christine Da Silva à dix-sept ans de réclusion. Dans la salle d'audience, pleine à craquer, des gens protestent. A la berre, le « déballace » a choqué.

Le procès devient le sujet du jour, estompent même les faits. On évoque le prétoire, les dépositions, perfois jusqu'à l'écosurement. Comme on dit ici. les témoins se sont succédé pour l' « entasser ». Le père de Marie-Christine, modeste employé aujourd'hui à la retraite, la mère dont l'autorité est connue... C'est une famille qui se veut « modèle », où tout irait bien sans l'accusés partie sans retour

à dix-buit ass, « pour vivre sa

Mauvaise fills. De surcroit. mauvaise mère... C'est une amie de Marie-Christine, reconte-t-on, qui, à la barre, « lui a asséné le coup final s. Pendant deux ans, elle a hébergé la jeune femme et son fils. Elle se souvient de tous ces hommes « supposés » aments, des fucues multiples en laissant l'anfant à la maison. La Dépravation de l'accusée combe vertu du témoin : c'est ce qu'a retenu l'accusation qui n'a pas laissé à la défense le temps de démentir certains faits. L'amie » a pourtant des liens avec le milieu de la prostitution. Lorsque ce témolgnage a pris fin, tous les regerds ont convergé vers Marie-Christine. Allait-elle pleurer ? Se repentir enfin ? La

jeune femme a gardé un air buté.

« Mais pourquoi s'est-elle obstinée ?, répète-t-on aujourd'hui, si elle avait eu une autre attitude... > Certes, elle s souffert de la sévérité excessive qui régnait dans la maison famifiele. Le cour, pourtent, critiquet-on, n'a guère laissé de place à cette évocation, interrompant même certains témoins cités par la défense. De même, la misère de Marie-Christine a été jugée « hors sujet ». Au père Joseph Wresinski, fondateur du mouvement Aide à toute détresse-Quart-monde, qui tentait d'exprimer catte misère, le président de la cour a répondu : « Nous jugeone ici une affaira... pas le maiheur. >

On ne s'étonne pas, alors, si coloration. L'accusée n'auraitelle pas simulé le suicide pour se débarrasser de l'enfant ? Soupçons. « Le tour était joué », vous explique-t-on. L'avocat général requit de douze à quinze années. Les jurés - six femmes et trois hommes - opterent pour dixsect ans de réclusion. La nouvelle condamnée ne réagit même

#### Pourvoi en cassation

s'agite... e lis ont jugë non les faits, mais Marie-Christine, son attitude. » Selon un journeliste, ∢ le président n'avait aucune sympathie pour l'accusée. L'inconvénient, c'est que cela se voyait. » « Fallait-il, pour autant, oublier les circonstances atté nuantes ? », interroge-t-il. Solitude et misère : ni travail, ni domicile. *« Elle n'a pas tué son* enfant, elle voulait partir avec

Une longue arrance a, de fait, précédé le drame. De 1976 à 1979, Marie-Christine Da Silva a vécu avec un homme, le père de Michael. Elle a repris alors les trois premiers enfants de ce dernier, confiés jusque-là à la DDASS (Direction départementale de l'action sanitaire at

hi >, expliquent certains.

Disputes, séparation : la jeune femme se retrouve à la rue avec son fils. Elie travaille à l'occasion, en intérim, comme mécanographe. « Michaël était tout pou elle s. soulignent ses proches. Elle vit chez les uns et les autres. Pendant un hiver, elle élit domicile dans une voiture abandonnée sur un parking. Son fils est chez un de ses frères, se belle-sœur n'a pas voulu d'elle. Plus tard. elle trouve refuge chez une amie celle, précisément, dont la déposition au prétoire l'accabiera. Passent ainsi deux ans d'accalmie relative.

Puis, de nouveau, la rue. Marie-Christine a fini per lasser

En ville, depuis, l'opinion son monde. Elle sollicite alors son ancien concubin, qui la repousse. Elle lui annonce sa décision d'en finir...

> Et c'est le dr détention, le procès, le verdict... et le sursaut. Marie-Christine Da Silva sa pourvoit en cassation.

Des familles rémoises d'Aide à toute détresse-Quart-monde lancent alors un comité pour soutenir la pourvoi. En quelques jours, celui-ci recueille deux mille signatures, celles de mères de famille, d'enseignants, de membres de la municipalité et des professions judiciaires. A droite comme à gauche, on demande que Marie-Christine soit rejucée. En prison même, après une période de quarantaine, on a « compris » la jeune femme. « N'est-elle pas délà condamnée à vie ? Jamais elle ne pourra oublier. » La pétiau procureur général et au minis-tre de la justice.

Pour une partie de l'opinion, « dix-sept ans, c'est trop, c'est injuste ». On compare. Il y a quelques semaines, la cour d'assises de Haute-Garonne a jugé une affaire semblable. Une jeune femme avait tué son bébé par barbituriques, avant de ten-ter, sans succès, de se donner la mort. Pour un amour décu. La cour s'en est émbe. L'accusée a été condamnée à deux ans de Drison avac sursis....

DANIÈLE ROUARD.

#### TRANSPORTS

#### A LA SEYNE

#### Lancement d'une frégate pour l'Arabie Saoudite

De notre correspondant

Toulon. - Vendredi 23 décembre-sera lancée la première des trois frégates du programme Sawari construite à l'établissement seynois des C.N.M. (Chantiers du Nord et de la Méditerranée) pour la marine de guerre saoudienne. Ce lancement a été rendu possible à la suite de la décision de la C.G.T. et de la de la decision de la C.C.1. et de la C.F.D.T. de lever le piquet de grève que les deux syndicats maintenaient depuis le 23 aovembre autour du paquebot Fairsky en vue d'empêcher es essais en mer. Cette action visait à manifester leur inquiétude devant le dégonslement du carnet de com-

et les C.N.M. d'un protocole d'accord en vue de la construction d'une plate-forme 3emi-submersible (le Monte du 20 décembre). Mal-gré cela les salariés de La Seyne re-doutent toujours la publication, dé-but janvier, du « plan de redressement » demandé à la direc-tion des GN.M. par les pouvoirs pu-blics: en échange de l'aide de 725 millions de francs qui leur a été octroyée. C'est pourquoi les syndi-cats des chantiers navals seynois enplate-forme semi-submersible cats des chantiers navals seynois envisagent pour le début de l'amée une marche sur Paris comme ce fut déjà le cas dans les périodes de suite de la signature par la COMEX. J. L.





PRIVE

A director A

The process of the

. Literatura de la compansa de la co

The same of the sa

Twinter Particular

-

State Person of the State of th

Address to the House

Service of the last

Maria man mali

WY THE RESTAN

ate win year

the time the second

and the same of the same of

part from a city to

photograph is because of the

in agreement in married ?

Taria deserva d**ipan**g dipan

---

district weight

a tale specifical a confidence

e de la companya della companya de la companya della companya dell

----

البواؤي الإستيها بالرواق 🐠 🕝

Salah sa

Control of the Control of the Alberta

gradient was again

. غسائني پهنهاي غالم

and in the company of the company o

र क्रिकेटर । ज र रहिन

Bayes (B) the strong call

लेक्ट केंद्र केंद्र कर है।

لحيوان والمستعجب

Branch Branch Red Le

----

Service of the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a section in the second section in the second section is a section section in the section in the section is a section section in the section in the section is a section section in the section in the section is a section section in the section in the section is a section section in the section in the section is a section section in the section in the section is a section section in the section in the section is a section section in the section in the section in the section is a section section in the section section in the section is a section section in the section in the section section is a section section in the section section in the s

And the course was loved

and the second second

en gamma en esta

المحاصف والمسالح المحامم

**美工工工工** 

Section and the Cart

The second secon

والمتارية المتارية المتارية

Section 1997 and 1997

ç±ı:-- ← €

The second secon

manager of the same

والمستعط

The Indiana State Company

- M. et Mar Jean Leps,

M= Robert Leps, ont la douleur de faire part du décès de

leur frère, beau-frère, onche et grand-

colonel de l'armée de l'air (C.R.),
commandeur de la Légion d'honneur,
croix de guerre 1914-1918,
et 1939-1945 (douze citations)
Military Cross,
survenu, le dimanche 18 décembre

1983, dans sa quatre-vingt-onzième

umee. Les obsèques ont hen dans l'intimité

familiale, le jeudi 22 décembre 1983, à

Aix-en-Provence.

Une messe sera célébrée à son inten-

tion, en l'église Saint-Louis des Inva-lides, le mardi 10 janvier 1984, à

L'Association nationale des AS

s'associe à cette cérémonie. 6, rue du Vieux-Colombier, 75006 Paris. La Verdoise-Villandry,

65, rue du 19-Janvier,

92380 Garches. 10, rue Joseph-Lionville, 75015 Paris.

son épouse, M. et M. Antoine Gallez, M. et M. Erminio Moretti

- M= Valentin Nikiprowetzky,

et leur fils,
M. et M= Emmanuel Nikiprowetzky,

ses frère, sœur, beau-frère et belle-sœur, ont la douleur de faire part du décès de

M. Valentin NIKIPROWETZKY.

professeur à l'université de Paris-Sorbonne,

survenu le 19 décembre 1983, à l'âge de

La levée du corps aura lieu à 8 h 30, le vendredi 23 décembre 1983, 161, rue

et sera suivie de l'inhumation au cime-tière de Pantin-Parisien.

de Sèvres, Paris-15-, où l'on se rét

Cet avis tient lieu de faire-part.

85, avenue Jean-Jaurès.

- Perla Pieuchot,

ses enfants.

ses petits-enfants.

oixente-quinze ans.

Jean-Paul Briand,

Ses neveux et nièces,

niste francais.

Et toute la famille,

réserve républicains.

d'Orsay (Essonne).

Nadège Briand, ses petites-filles,

ses filles, Joël Merrien

De la part de Rose Puybouffat-Merrien Claude Briand,

son épouse, Denise et Guy Canevet,

Pierre et Sophie Canevet,

survenu le 20 décembre 1983.

ont la douleur de faire part du décès de

M. Pierre PIEUCHOT,

- On nous prie d'annoncer le décès

M. Roger PUYBOUFFAT,

croix de guerre 1939-1945

survenu le 19 décembre 1983, à j'âge de

es gendres, Lise, Marianne et Claire Merrion,

L'amicale des vétérans du parti

Les communistes du douzième arron-

dissement de Paris,

La Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, comité

L'amicale des déportés et familles de Mauthausen-Loibl-Pass, Et de la Fédération des officiers de

La levée du corps se fera le vendredi 23 décembre 1983, à 13 h 45, à l'hôpital

L'inhumation dans le cavean de famille au cimetière du Père-Lachaise, entrée place Gambetta à Paris-20° (M° Gambetta), aura lieu le même jour. On se réunira à la 85° division à

15 heures. Cet avis tient lieu de faire-part.

28, rue Jules-Ferry, 91470 Limours-en-Hurepoix.

1, rue Vidal-de-la-Blache,

75020 Paris.

de Paris, L'amicale Châteanbriant-Voves,

ses enfants et petit-fils, M. et M= Tolia Nikiprowetzky, M. et M= André Bouër,

leurs enfants et petits-enfants, M. ci M. Bernard Leps, leurs enfants et petits-enfants,

oncie.

11 b 30

# Le surseut de Marie-Christine Will Merch a strain to

Commence of the second The same of the sa the same property of the state The state of the s Copper time catte un in in in bereiten bie in

A 18 Papagang the at Spiles of facility of Specimen on Brimera 1921 of 3 and the service of the last of the last of the The state of the s A SAME OF THE SAME

(中) (4 元倫) (198 · 198 · 198 toutioner bestamme the second of the second Services and the services of t Associated a supplication of the A the companies of professional states of the companies o

A stranger and process that a second بالماريب وبإداريب متيا العيادة Continues the Secretary of the second -Section 12 to the control of the con American Der 174 The second secon where the companion or the control of the control o articular en grande Minimal Sections reprint a section of the state of a section of the section of th The last make make a an an arman na page Both the America 95° table okumen. Produktor (Japan kanada okumen okumen okum

A Broadcast of the last of the state of the A Broadcast of the particle of the same of See to the property of the second of the sec The transfer of the second of Pourse on designing

The second of th Containing the Secretary of the Containing of th

The consideration of the constant of the const

encome of the companies of the control of the companies of the control of the con

The state of the s

in the constant enterest of the constant of the second of the constant of the

with the control of t

Market of the control of the control

Specific Commence (1969) Bullet Commence (1969)

Take to the second of the seco

The second secon

STREET THE STREET STREET

कार प्रदेश के के 1974

2 017 5

ومشتر الموجو

nesta perpendiario de racció del como

والأراجية فيعال والمصاري المهود

مديدهم ينهي مديد A magnetisement memorial for the second of t المراء فالمنطوعة والمناشر and the second A CONTRACTOR OF PARTY AND ADDRESS OF <u>inga in gang n</u> process of the part of the state of Service of the servic العارب ويجريها والمهارات المعبد المواجدة المجهد مند جستنمور بازه خشدا The second secon The second secon in and the second control of the second cont The second secon 

TRANSPORTS

A. 由人民國際中國 (中国)

Company of the state of the sta

The report of the second

The state of the s

Section of the sectio

Control of the Contro

gang di sanggan di san Sanggan di sanggan di

The figure decreases and the second s

Lancage of the Property and Armed State

#### LES ÉVÊQUES ET LES IMMIGRÉS

### Une lettre de M. Roland Gaucher

M. Roland Gaucher, membre du nale. Et que lorsque les excellences bureau politique du Front national, nous adresse la lettre suivante, après ses propos sur le message des évêques aux immigrés, que nous avions commentés dans le Monde du 16 décembre :

En quelque sorte, j'aurais, à Radio-Le-Pen, méchamment et abusivement épinglé – le mot est de M. Solé – comme de vulgaires capo-raux des évêques et des révérends pères pour certains passages de l'appel de fraternité et de paix qu'ils ont rendu public le 15, à l'intention des immigrés.

Votre collaborateur juge qu'en leur accordant la qualité de « compatriotes », assortie d'un « en quelque sorte » un tantinet restrictif, ces ecclésiastiques « hommes modérés et prudents » ont dû d'abord « retourner leur plume dans tous les

Possible. Mais je n'ai pas à soupeser les états d'âme des clercs. Je juge un texte. Et dans ce texte, le « en quelque sorte » apparaîtra comme une fioriture si l'on rapproche la phrase où il figure d'une autre où les signataires réclament, avec les immigrés, « que leur participation à la vie de la cité soit pleinement reconnue, grâce à l'attribution des droits nécessaires ». (Souligné dans

Parmi ces droits, il faut compter de toute évidence le droit de vote, voire celui d'être élu. On n'est pas, « en quelque sorte », électeur, élu, iller municipal ou député. On l'est, ou on ne l'est pas. Des étrangers à qui ces droits seraient reconnus se verraient reconnaître en effet la qualité de Français à part entière.

Les propositions de cet appel s'articulent parfaitement avec le manifeste de la marche des Minguettes qui affirmait comme un fait acquis, irréversible, que la France était désormais « pluri-ethnique ».

Je maintiens que l'ensemble de ces déclarations constitue un défi scandaleux à la communauté natioet révérends pères signataires posent en principe que les étrangers sont nous compatriotes, ils commettent un mensonge impudent.

Aucune comparaison n'est possible avec les naturalisations passées qu'évoque M. Solé. Échelonnées dans le temps, jugeant de cas individuels, elles ont parfois récompensé le sang versé. Elles concernaient en tout cas des hommes qui, en échange des droits acquis, s'engageaient à respecter certains devoirs, à commencer par l'obligation du ser-vice militaire. Guy Viarengo, fils migré italien, candidat du Front national à Aulnay, est assurément mon compatriote. Et de même les sans perdre notre identité nationale, accorder en bloc cette qualité à une

Ce message « de fraternité et de paix », parfaitement justifié avant Noël – et je l'ai dit à Radio-Le-Pen, débouche sur la provocation délibérée. Par ailleurs, je vois mal pourquoi M. Solé appelle à la rescousse dans ce débat le « Palestinien » que j'appellerais plutôt, préférant le langage des évangélistes à celui d'Ara-iat, le Nazaréen. Le Christ, qui ecommandait de rendre à César ce qui appartenait à César, ne revendiquait pas la citovenneté romaine pour l'ensemble des juiss de la Diaspora. Il invitait ses disciples à enseigner toutes les nations ». Il ne leur a pas dit : « Faites-en des machins qu'on appellera plus tard melting pot -.

Dernier point : je n'aurais pas respecté l'embargo sur ce texte épiscooal. Membre des informateurs religieux, i aurais certainement observé ce code. Je n'appartiens pas à ce club pour lequel - me dit-on - il faut être parrainé, conception que je juge « élitiste » et désuète. L'appel m'étant parvenu, j'ai fait mon métier de journaliste en alertant l'opinion. A la première occasion, je récidiverai.

#### SPORTS

#### FOOTBALL: LE CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS

### L'Espagne se qualifie dans des conditions suspectes

deux mots ont été employés pour commenter la qualification de l'Espagne à la phase finale du championnat d'Europe des Nations qui aura lieu en France au mois de juin.

« Miracle ». Parce que l'équipe ibérique avait besoin de battre Malte, avec onze buts de différence. pour dépasser les Pays-Bas au classement du groupe 7, grâce à un plus grand nombre de buts marqués. Et parce que, mercredi soir 21 décem-bre, à Séville, le gardien maltais iello est allé chercher douze fois le ballon propulsé au fond des filets 63º minutes), Sarabia (80º) et Senor (83º), alors que Buyo n'encaissait pour l'Espagne qu'un but de Degiorgo.

« Magouille ». Parce qu'un climat d'hystérie s'était développé en Espa-gne autour de ce match. Et parce que les Néerlandais, dont la qualification dépendait du résultat, ont laissé entendre que les Maltais avaient « vendu » leur défaite.

encaissé huit buts contre l'Irlande et cinq contre les Pays-Bas, qui a été battue sur le score moyen de 6-0 en

vingt et une rencontres internatio-

«Miracle», «magouille». Ces nales à l'étranger, ne pouvait-elle enx mots ont été employés pour s'incliner 12-1, face à une formation ibérique déchaînée, sans interventions divine ou financière? La question peut aussi être posée.

• Ski : première victoire d'Hann Wenzel en descente. - Championne olympique des slaloms spécial et réant à Lake-Placid en 1980, la skieuse du Liechtenstein, Hanni Wenzel, qui a pris depuis lors une licence lui permettant d'exploiter commercialement son nom, a gagné, pour la première fois de sa carrière. par Santillana (15°, 26°, 29° et 72° minutes), Rincon (47°, 56°, 64° et 78° minutes), Maceda (61° et che). rement difficile de Haus (Autri-

• Tennis : Frank Février et Isabelle Demongeot éliminés de l'Orange Bowl. - Tête de série numéro 2 du « simple jeunes gens » (moins de dix-huit ans), Frank Février a été éliminé le mercredi 21 décembre, an troisième tour de l'Orange Bowl à Miami (Floride), par le Bordelais Jean-Philippe Fleu-rian (6-1, 6-0) issu des qualifica-tions. Dans les épreuves pour jennes Toutefois, une équipe qui a filles, la Tropézienne Isabelle Demongeot (moins de dix-huit ans) et la Parisienne Natalie Tauziat (moins de seize ans) ont également

(Publicité)



#### L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO)

Recherche pour son siège à Rome : un CHARGÉ DE SYSTÈME D'INFORMATION pour assister à la coordination du système CARIS (Système d'information sur les recherches agronomiques en cours), à la Division de la Bibliothèque et des Systèmes documentaires.

Qualifications et expérience exigées : diplôme universitaire en agriculture ou sciences apparentées ; 5 ans d'expérience professionnelle dans la recherche agronomique ou la gestion de cette recherche ; expérience des systèmes de documentation assistés par ordinateur de documentation. Connaissance courante de l'anglais, du français ou de l'espagnol et connaissance moyenne de l'une des deux autres langues ; aptitude et disponibilité à

voyager fréquemment dans les pays en développement. Date approximative d'entrée en fonctions : 1 mars 1984. Durée de l'engagement jusqu'au 31-12-1985. · Traitement et conditions d'emploi intéressantes.

Envoyer C.V. détaillé au plus tard le 13-1-1984, en citant « VA 651-GIL » à : l'Administrateur du personnel, GIDX FAO B-262

Via delle Terme di Caracalla, 00100 Roma, Italie.

#### EN BREF

#### M. Marchais doit

général du parti communiste franverser un franc de dommages et intérêts à M. Jean-Marie Le Pen. - appel aux électeurs de Dreux -.

tives qui ne pouvaient être justifiées par la nécessité d'informer les électeurs de Dreux », a estimé la première chambre civile du tribunal de

### Klaus Barbie

M. Michael Thomas, ancien officier des services du contreespionnage américain, confronté Lyon, mardi 20 décembre, à Klaus Barbie (le Monde du 21 décembre), a déclaré reconnaître en ce dernier l'homme en civil qui dirigea, le l'Union des Israélites de France, rue Thomas a précisé qu'il se trouvait dans le local au moment où les Alle mands arrivèrent.

Un autre témoin, Julien Favet, reconnaître < formellement > l'ancien SS, comme l'un des dirienfants juifs.

Deux des cinq personnes qui rvaient été placées en garde à vue après les incidents survenus à Bayonne le 20 décembre (le Monde du 22 décembre) ont été remises en liberté mercredi en fin de journée. D'autre part, revenant de Paris, où il avait été reçu par M. Gaston Defferre, M. Ranhaël Lassallette maire (P.S.) d'Hendaye, a déclaré que le ministre de l'intérieur lui avait dit avoir reçu de Madrid l'assurance qu'il n'y aurait plus d'incursions de policiers espagnols sur le territoire français ».

#### Un attentat à Rennes

Bretagne).

# frôla la Lune

La sonde Isee-3 devait passer jeudi 22 décembre à quelque 120 ki-lomètres de la surface lunaire. La forte attraction exercée par la Lune va accélérer la vitesse de la sonde et l'envoyer en direction de la comète Giacobini-Zinner au voisinage de laquelle elle passera le 11 septembre 1985. Isce-3 était depuis trois ans « stationnée » entre la Terre et le Soleil et servait d'avant-poste pour l'observation des flots de particules envoyées par le Soleil.

Les Américains, qui, contrairement aux Européens, aux Soviétiques et aux Japonais, n'ont pas envoyé de sonde spatiale vers la comète de Halley, ont trouvé ce moven pour être quand même les premiers à observer une comète de

#### de John Graham a été identifié

Le parquet de Paris a ouvert. le 21 décembre, une information pour rechercher les causes de la mort de John Graham, vingt-sept ans, expert comptable, disparu le 30 novembre à Paris et dont le corps a été repêché le 20 décembre dans la Seine à la hauteur du bois de Boulogne. Les résultats d'une autopsie pratiquée à l'Institut médico-légal ont permis d'identifier formellement le cadavre. La date de la mort n'a pu être établie avec certitude.

entre les deux tours de l'élection législative particlic.

9 février 1943, la rafle an siège de Sainte-Catherine à Lyon. M.

naissance fondée, disent-ils, au bout de quarante aus. « sur certaines attitudes, certains mouvements des mains et un certain sourire ».

21 décembre, a déclaré lui aussi geants de la rafle opérée le 6 avril 1944 au centre d'Izieu (Ain), d'où furent déportés quarante-trois

### au Pays basque

Une forte charge d'explosif a soufflé plusieurs bureaux de l'hôtel des impôts de Rennes, le 22 décembre, vers I heure du matin. L'attentat n'était toujours pas revendiqué jeudi en fin de matinée. Dans la nuit du 16 au 17 décembre, un autre attentat avait été commis contre un pylône d'E.D.F. dans la presqu'île de Quiberon (Morbihan). L'acte avait alors été revendiqué par 'Armée révolutionnaire bretonne, l'une des branches actives de l'ex-F.L.B. (Front de libération de la

# Une sonde américaine

# Le cadavre

M. Georges Marchais, secrétaire cais, a été condamné le 21 décembre

- Les termes (\_..) < racisme le plus odieux », « armes répugnantes de la haine » constituent des invec-Paris. En revanche, le tribunal a jugé irrecevable la plainte en diffa-

### Deux témoins reconnaissent

un franc à M. Le Pen

président du Front national pour injures publiques ((le Monde du 18 novembre), à la suite de son

mation du Front national.

Les défenseurs de Klaus Barbie contestent la valeur de cette recon-

## La situation

### - Jean et Marijke BRIDOUX VAN ALPHEN, Nathalie et Caroline, sont

heureux d'annoncer la naissance, le 28 octobre 1983, de

Catheline Isabelle, chez Frédéric et Susan Bridonz-

Naissances

195, parc à Ballons-Mermoz. 34000 Montpellier.

- M. Jean-François di CHIARA et M<sup>m</sup>, née Catherine Eve ROUPERT, partagent avec Raphaël la joie d'annon-cer la naissance de

Gabriel. le 14 décembre 1983.

Hôpital-clinique Claude-Bernard, rue Claude-Bernard, à Metz-Borny. Le docteur Jean-Claude Pyt,
 Le docteur et M<sup>™</sup> André Pajot,

Henri et France Nijdam et Guillaume, Hubert Pajot, Jean-Jacques et Christine Benezit, Alain Pajot, cont la douleur de faire part du décès de

M= Françoise CAVALLIER-PYT,

leur épouse, mère, grand-mère et arrière-grand-mère, survenn le 17 décembre 1983, dans sa

Les obsèques religieuses ont eu lieu à Saint-Lunaire (Illo-et-Vilaine) dans l'intimité familiale.

7, rue du Lac, 92410 Ville-d'Avray. 19, rue Charles-Desvergnes, 92190 Meudon.

- M. Michel Crosnier

et ta fille Laura, ont la grande tristesse de faire part du décès de

M= Jane CROSNIER. survenu à Bourg-la-Reine, le 21 dé-

son mari, M<sup>10</sup> Christine Breton,

sa petite-nièce, Tous les parents et amis, ont la douleur de faire part du décès de M= DESMAS.

pervenu, le 12 décembre 1983, dans sa

-dix-sentième année. Selon sa volonté, ses obsèques ont été célébrées, le jeudi 15 décembre, dans l'intimité familiale.

 Aimez-vous les uns les autres comme je vous al almés. -

5, avenue Philippe-le-Boucher, 92200 Neuilly-sur-Seine.

- Georges CALANES H.E.C., chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1939-1945, médaille de la Résistance,

médaille des Evadés, décédé le 20 décembre 1983. Obsèques le 23 décembre 1983, à Le Mas des Fades.

Sainte-Marie-de-la-Mer. (Bouches-du-Rhône).

- On nous prie d'annoncer le décès M. Robert HENRY,

directeur de recherche à l'INSERM, survenu le 20 décembre 1983, dans sa

De la part de Mª Robert Henry, enfants. de ses enfants et pet Sa famille et ses amis se réuniront au



### cimetière de Marcoussis (Essonne) le vendredi 23 décembre, à 15 h 45. 6. rue de la Chaussée.



138, rue La Favette

Pour le plaisir



Nos abonnés, bénéficiant d'une réduction sur les insertions du · Carnet du Monde », sont priés de joindre à leur envoi de texte une des dernières bandes pour Madeleine 260.31.44 justifier de cette qualité.





– M<sup>ee</sup> Jean Quilichini,

son épouse, Françoise, Denise, Didier et Claude Onilichini, ses enfants,

M∞ Pierre Quilichini, Les familles Cadars, Quilichini,

ses frères et sœurs, Les familles Piret et Ribeaud les frères et sœurs de son épouse,

Tous ses parents et amis, ont la douleur de faire part du décès, dans sa cinquante-deuxième année, de

M. Jean QUILICHINL professeur agrégé de mathém à l'INSA de Lyon

La messe des obsèques sera célébrée en l'église Sainte-Madeleine des Char-pennes, à Villeurbanne, le jeudi 22 décembre, à 14 h 30. Une be tion et l'inhumation auront lieu à Salla-caro (Corse), le samedi 24 décembre à

4 heures. Pas de fleur, mais un don peut être envoyé à la Fédération de cardiologie (C.C.P. Paris 58-40 D). Cet avis tient lieu de faire-part.

Anniversaires Tous ceux qui les aimaient se sou-viennent avec émotion de

Jean VISSEAUX

Francois BAZELAIRE,

si prématurément disparus. le 23 décembre 1978.

le 30 décembre 1969. Le temps, qui efface tout, n'estomp pas leur merveilleux et impérissabl

Reims-Taissy.

#### Soutenances de thèses DOCTORAT D'ÉTAT

 Université de Paris-I, vendredi
 13 janvier, à 14 h 30, salle I, cemre Panthéon, M. Fathi Kemicha : «L'aide publique arabe au développement : aspects juridiques et institutionnels •.

— Université de Paris-II, vendredi 13 janvier, à 17 heures, salle des Com-missions, M™ Samia Chaar: « Les fon-dements de la liberté de la femme dans le droit musulman ». - Université de Paris-II, samedi 14 janvier, à 15 heures, salle des Commissions, M™ Marie-Luce Morancais-

Demeester : « Les droits professionnels des étrangers non salariés en France ». .- Université de Paris-II, mardi 17 janvier, à 14 heures, salle des Com-missions, M. Benachir Baalouk : « La kei applicable aux contrats en droit interna-tional privé marocain ».

- Le Secours de France lance un appel, à l'approche de Noël, afin d'aider les combattants de l'Algérie française, les réfugiés du Sud-Est asiatique, les chrétiens du Proche-Orient et le peuple polonais. Les dons sont à adresser au Secours de France. 9, rue Bernoulli, 75008 Paris. C.C.P. Paris 16 590 11 D.

- Le Comité national « Noël pour la Pologne » lance un appel pour aider le peuple polonais. Les dons, par chèque bancaire, postal on mandat, sont à adresser au Comité national « Noël pour ia Pologne », 166, rue Jeanne-d'Arc, 75013 Paris. C.C.P. Paris 620 77 F.

#### LA SEMAINE **DE LA BONTÉ** Reconnue d'utilité publique

CAS Nº 56

les trois derniers sont handicanés

Dans cette famille de 5 enfants.

ntaux. Le père salarié agricole tait logé par ses employeurs. Mis es invalidité, il doit retrouver un logement à la campagne où ses enfants sont habitués à vivre au milieu d'animaux familiers : poules, lapins, chèvres, chiens, chats. Provisoirement la municipalité a accepté d'accueillir la famille dans une ancienne ferme, qu'elle met maintenant en vente. Située à proximité de la ville près de l'Institut médico Pédagogique où se trouvent les trois derniers enfants, cette habitation convient très bien à la famille. Le père doit se porter acquéreur. Il a 26 000 F d'économies. Un prêt est demandé sur 15 ans. La municipalité fait des conditions avantagenses de vente, et la Mutualité sociale

agricole fait une avance exceptionnelle. Malgré cette entraide générale il manque : 6 000 F. ★ Prière d'adresser les dons à la Semaine de la bonté, 175, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris. C.C.P. Paris 4-52 X ou Aucune quête n'est faite à

Edité par la S.A.R.L. le Monde Gérant : André Laurens, directeur de la pub Anciens directeurs: Hubert Bauve-Méry (1944-1969)



sauf accord avec l'administration. Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437. ISSN: 0395 - 2037.

### INFORMATIONS « SERVICES »

#### MOTS CROISÉS



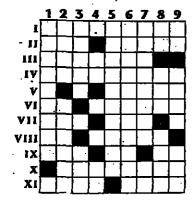

L A ceux qui mettent les doigts sur la touche, on recommande de ne s mettre le doigt sur la détente. -II. Elle a prêté sa gorge à un fameux buveur. Première définition pour un sphinx. - III. Compagnie d'assurances. - IV. A la dernière, c'est vraiment la întte finale. - V. Veste pour manchot intégral. - VI. Pièce. Vêtement d'origine britannique évocateur d'une veste russe. -VII. Limite de l'horizon des courtes vues. Se débat parfois longtemps avant d'être violée. - VIII. En rade. Agent au service de l'identité. - IX. Sur les Côtes-du-Nord, mais invisible sur les côtes du Nord. Dans le doute. Dans la devise des trois mousquetaires. - X. Ce qu'on peut rendre quand on a mai digéré. -XI. Ne devient grand qu'après être devenu beau. Même le dernier peut

#### VERTICALEMENT

1. Plumer un dindon dans une optique de colombophilie. -Recouvre ce qui est déjà couvert.
 Tragédie de Sophocle. – 3. Voie

C'EST LE GOULAG!

LE GOULAGE

la Découvers-Masparo / St Monde

Deux ans de gauche au pouvoir

**EN 200 DESSINS** 

**DE PLANTU** 

De l'état de grâce à la rigueur

PLANTU

Tous ses fonds sont en Suisse. -4. Partie de rire devant l'irrésistible. Note. - 5. Entorse faite à une boitouse. - 6. Mets furnant on dehit cipe passé. - 8. Deux lettres pour une enveloppe. « Quotidien » anglais. Ne peut marcher ni debout ni à quatre pattes. - 9. Personnel. Insulaire d'une activité débordante.

### Solution du problème nº 3607

I. Appétits. – II. Urinal. Aa. III. Dés: Sot. — IV. Is. Trie. —
V. Obtus. Inn. — VI. Myrmidon. —
VII. Etoile. Op. — VIII. Tête. Puce.
— IX. Troènes. — X. Enéc. Ne. —
XI. Or. Usité.

#### Verticaleme Audiomètre. – 2. Presbyte.

No! - 3. Pis. Trotter. - 4. En. Lamière. - 5. Tas. Sil. - 6. Ilot. Dépens - 7. Trio. Un. - 8. Sa. Inno-cent. - 9. Amen. Pesée.

GUY BROUTY.

#### PARIS EN VISITES

SAMEDI 24 DÉCEMBRE - Hôtel de Sully », 15 heures, 62, rue Saint-Antoine, Mª Zujovic (Caisse nationale des monuments historiques).

« Epiphanies romanes et gothiques », 15 heures, Musée des monuments fran-çais (Histoire et archéologie). - Le quartier-de l'Horloge »,

le dans l'île Saint-Louis », « Promen 15 heures, 45, quai Bourbon (Paris et son histoire). « Rue de Richelieu », 15 heures, métro

Quatre-Septembre (Résurrection du

#### très élevées pour la saison, 10 à 14 degrés sur la moitié nord, 15 à 17 degrés sur la moitié sud. « Exposition Turner », 11 h 15, Grand Palais (Visages de Paris).

39 F

COMPLÉMENT MONTAGNE POUR LE WEEK-END Ce week-end, peu de changement, la France restera sous l'influence du temps très donz avec par moment des offen

Le vent de sud-ouest soufflera plus

MÉTÉOROLOGIE

entre le jeudi 22 décembre à 0 houre et le vendredi 23 décembre à missit.

La France reste sous l'influence de la

dépression centrée sur les îles britamiques. Un contant de sud-ouest dirige du proche Atlantique vers la mer du Nord des perturbations peu actives. L'anticyclone d'Afrique du Nord repoussera

nuageux presque partout. Quelques éclaircies sur le pourtour de la Méditer-ranée et des brumes près des Pyrénées. Les pluies touchezont surtout une bande

de régions allant de la Bretagne, de la Vendée et des Charentes au Limousin,

Les températures généralement entre 6 et 9 degrés atteindront 11 à 12 degrés sur le bord de la Méditerranée.

An cours de la journée, les mages et

les pluies intermittentes se cantonneront surtout à la moitié nord. Sur la moitié

sud, le ciel se dégagera un peu et quel-ques éclaircies se développerant.

Sur toute la France, des tempéra

SITUATION LE 22.12.83 A O h G.M.T.

Actuellement vers 1 500 m tous les massis sont relativement bien enneigés, il y a en général plus de 30 cm. Les Alpes du Nord out même près de 50 cm et les Alpes du Sud out bénéficié d'un fort enneigement : il y a plus de 70 cm. ement : ii y a plus de 70 cm. Samedi: un peu de répit dans le man-vais temps, nuages et éclaircies se succé-deront sur le Massif Central, les Alpes

et les Pyréaées. Mais sur Jura et Vosges, nuages plus abondants et quelques

Sur les Alpes, persistance du ciel variable sans menace de pluie ou de

22 décembre à 8 heures, de 1003,3 millibars, soit 752,4 millimètres de mercure. Températures (le premier chiffre

indique le maximum enregistré su cours de la journée du 21 décembre; le second, le minimum de la muit du 21 au second, le minimum de la mui da 21 au 22 décembra): Ajaccio, 11 et 11 degrés; Biarritz; 13 et 7; Bordeaux, 12 et 8; Bourges, 10 et 2; Brest, 11 et 8; Caen, 12 et 7; Cherbourg, 10 et 8; Clermont-Ferrand, 9 et 3; Dijon, 10 et





Dimanche : aggravation en cours de journée par l'ouest dans les Pyrénées et le Massif Central avec chutes de neige vers 1 800 m.

La pression atmosphérique réduite au niveau de la mer était, à Paris le

0; Grenoble, 6 et - 1; Lille, 9 et 5; Lyon, 9 et 2; Marseille-Marignane, 15 et 7; Nancy, 10 et 3; Nantes, 12 et 5; Nico-Côte d'Azur, 14 et 8; Paris-Le Bourget, 10 et 5; Pau, 12 et 7; Perpignan, 12 et 10; Rennes, 12 et 6; Stras-bourg, 7 et 2; Tours, 10 et 5; Toulouse, 9 et 9; Pointe-è-Pitre, 27 et 21.

9 et 9; Pointe-à-Pitre, 27 et 21.

Températures relevées à l'étranger ;
Alger, 15 et 12 degrés; Amsterdam, 9 et

— 3; Athènes, 17 et 10; Berlin, 5 et 0;
Bonn, 9 et 1; Bruxelles, 9 et 5; Le Caire,
19 et 10; Res Canaries, 22 et 17; Copenhagne, 5 et 2; Dakar, 25 et 20; Djerba,
21 et 13; Genève, 5 et 1; Jérusalem, 15
et 6; Lisboune, 15 et 14; Londres, 9 et
5; Luxembourg, 7 et 4; Madrid, 11 et 6;
Moscou, 3 et 2; New-York, —7 et 2;
Palma-de-Majorque, 16 et 12; Rome, 16
et 11; Stockholm, 1 et 1; Tozzur, 21 et
9; Tunis, 22 et 9.

Panis, 22 et 9.

(Document établi
avec le support technique spécial
de la Metéorologie nationole.)

LE « FRANÇAIS » DANS LE MÉ-

TRO. - Trois siècles de création à la Comédie Française sont pré-

#### Les services **ouverts** ou termés

sont habituellement fermées le sa-modi scront fermées le hindi 26 décembre. Celles qui sont habituelle-ment fermées le lundi fermeront le simodi sprès-midi 24 décembre. GRANDS MAGASINS. - Tom

SECURITE SOCIALE. - Las centres et services de la Caisse pri-maire d'assurance maladie de Paris servant fermés du vendredi 23 au landi 26 décembre aux houres habi-tuelles.

ALLOCATIONS FAMI-TIATES. - Les services d'accu et les unités de gestion de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne seront fermés du ven-dredi 23 à midi au hundi 26 décem-

LOISIRS. - On peut obtenir une sélection des loisirs à Paris durant la semaine en appelant l'Office de tourisme de Paris : 720-94-94 (informations en français) ; 720-88-98 (informations en anglais) ; 720-57-58 (informations en alle-

Jean-Jacques Henner sera ouvert le dimanche 25 décembre. Le Musée de l'holographie an Forum des Halles sera ouvert le dimanche 25 décembre de 14 heures à

Les musées de l'hôtel national des Invalides (Musée de l'armée, des plans-reliefs, dôme royal, tousfois, l'accès à l'église Saint-Louisdes-Invalides reste libre jusqu'à 13 h 30 pour permettre aux fidèles d'assister à l'office matinal (messe

#### OFFICES RELIGIEUX CULTE CATHOLIQUE

NOTRE-DAME DU LIBAN 17, rae d'Ulm, 75005 Paris Samedi 24 décembre. - ,23 h messe de minuit, Veillée.

Dimmche 25 décembre.

• Le Centre d'information de Notre-Dame (CIDR) dispose d'un ré-pondeur automatique qui donne les ho-raires de toutes les messes à Paris : 329-11-22. D'autre part, un service personnalisé existe au même centre, pour répondre à toutes les questions d'ordre religieux : 633-01-01.

#### JOURNAL OFFICIEL-Sont publiés au Journal officiel du jeudi 22 décembre :

#### DES LOIS

• Relative à l'indemnisation d'infirmités contractées dans cer-

#### DES DÉCRETS

 Portant constitution du domaine de la commune de Paéa (subdivision administrative des îles du Vent).

 Déterminant les modalités d'application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant

de la batellerie fluviale. Modifiant certaines disposi tions du code du service national

> > 2 200

2 000

2 000

## SERVICE NATIONAL -

#### Appel sous les drapeaux des Français nés entre le 12 et le 26 novembre 1963.

La fraction de contingent 1984/02 comprendra, s'ils ont été reconnus « aptes » au service : 1. Les jennes gens :

 a) Dont le report d'incorporation arrivera à échéance avant le 1= février 1984; b) Dont l'appel avec une fraction de contingent antérieure a été, pour des motifs divers, annulé et fixé à

l'échéance du l'« février 1984 ; c) Volontaires pour être appelés le 1ª février 1984 et qui, à cet effet, ont, avant le 1ª décembre 1983,  d) Volontaires pour être appelés le 1<sup>st</sup> février 1984 et qui, à cet effet, ont, avant le 1<sup>st</sup> décembre 1983, fait parvenir leur résiliation de report

2. Les jeunes gens non titulaires d'un report d'incorporation, admi-nistrés par les bureaux du service national de métropole, nés entre le 12 novembre 1963 et le 26 novembre 1963, ces dates incluses, recensés avec la quatrième tranche trimestrielle de la classe 1983.

Les jeunes gens destinés à l'armée de terre, à la marine ou à l'armée de l'air seront appelés à partir du le février 1984.

| EN BREF | · · · · · | -          |
|---------|-----------|------------|
| EXPOSI  | TIONS     | <b>3</b> . |

sentés dans les gares d'Auber et Châtelet-Les Halles du R.E.R. (sailes d'échanges). L'articanat du théâtre, ses traditions, son évolution et des éléments de décors de créations sont installés sous la voûte d'Auber : Némésis, les Caprices de Marianne, le Bourge Gentilhomme, etc. Aux Halles, deux cents photos et documents racontent l'histoire de la Comédie-Française depuis sa création, le 21 octobre 1680. Un audiovisuel présente « Félicité ». de Jean Audureau, demière création de la maison de Molière. Jusqu'au 15 janvier.

| _          |    |                        |                       |                     | _            |                |                  |              |              |                  |                 |            |
|------------|----|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|------------|
|            |    | A                      | RLE                   | QL                  | 11           | [              | AESULT           | DU 2         | FFICH<br>TOE | ELS DU<br>CEMBRI | T1RAC<br>E 1983 | ≋ N° 81    |
|            |    | Finales<br>et truméros | Les                   | moment à            | payer :      | sout ind       | iquêns t         | 04E 6#       | wis co       | mpris p          | Que un          | pillet eu  |
|            | ]] | 6                      | To                    | الأطبيا الد         | ets the      | minés p        | <b>-</b> 6 9     | ègnèni       | 70 F         | dars to          | Alts le         | skrigg     |
| _          |    | 11                     | Too                   | es les bill         | eti ter      | minés pi       | er 11 g          | ègrent       | 500 F        | dans to          | oves fer        | - Street   |
| oo         |    |                        |                       | Mun                 | éros pe      | gnants d       | ians too         | ned les      | stries .     |                  |                 | Şon<br>A p |
| 70<br>70   |    |                        |                       | 0 2259<br>5 2295    |              | 429            |                  |              |              |                  |                 | F.         |
| 00-<br>00- |    | 952                    | 0529 152              | 9 2529              | 3529         | 4529           | <del>\$529</del> | -            | 7529         |                  | 9295<br>9529    |            |
|            |    | •                      | 0692 ,169<br>0825 792 | 12 2592<br>5 - 2925 |              |                |                  | 6582         | 7592<br>7925 |                  | 9592            |            |
| 00.        |    |                        | 0952 195              |                     |              | 4952           |                  |              |              |                  | 9952            | 4          |
| 0          |    | ·                      | 0589 158<br>0586 158  |                     | 3589         | - 4589<br>4598 | 5589<br>5598     | 6588<br>6588 | 7500<br>7508 | 3589             | 9529            |            |
| 10.        | Ш  | 958                    | 0969 185              |                     |              | . 4859         | 5050             | 6859         | 7958<br>7858 | 8568<br>8859     | 9698<br>9659    |            |
|            | Н  | 930                    | 0896 189              |                     | 3895         |                |                  | 6805         | 7895         | 8895             | 9895            |            |
| · ·        | Н  |                        | 0968 195<br>0965 198  |                     | 3958<br>3965 | 4958<br>4985   | 5968<br>5985     | 6953<br>6985 | 7958<br>7985 | 8958<br>8985     |                 | 4          |
| :          | Ш  |                        | Numbros               | S                   | ommes        | à paye         |                  |              | dros.        |                  |                 | å payer    |
| 00 ]       | H  |                        | - Andreway            | Skrie               |              |                | niries.          |              | ents.        |                  | 25              | Autre      |
|            |    | . · i                  | 0348                  | F. 10               | 900          | F. 2 0         | 00               | 403          | B            | F. 10            |                 | F. 2       |
| ĭ 1        | 11 |                        | 0384                  | 10                  | 000 ·        | 20             | 90               | 408          | 3            |                  | 900             | 2          |
|            | П  |                        | 0438                  |                     | QQQ ·        | ŻO             | 00               | 430          | 8            | 10               | 900             | 2          |
| 10 - H     |    | ٠,                     | 9483                  |                     | 006          | ,20            |                  | 438          | D            | 10               | 000             | 2          |
|            | 11 | 3084                   | 0834                  |                     | . 000        | 20             |                  | 460          | _            | 10               | 900             | 2 :        |
|            | 11 |                        | 0843                  | 10                  |              | 2 0            | :                | 483          | _            | 10               | 000             | 2 (        |
| Į.         | 11 | į                      | 3048<br>3084          | 3 000               |              | 20             | '                | 803          | ٠ .          | 10               | 000             | 2 (        |
| !          |    | 1                      | 3408                  | 40                  |              | 30 0           |                  | 804          | - 1          | 10               |                 | 2 (        |
| 7          | 11 | · ]                    | 3480                  | 10                  |              | 20             |                  | 830          | ٠ ١          | 10               |                 | 2 (        |
| - 1        | 11 |                        |                       | i:                  | I            | 20             | -                | 834          | ,            | 70 (             | 00a             |            |

#### déposé une demande d'appel avancé; LISTE OFFICIELLE DES SOMMES A PAYER loterie nationale TOUS CUMULS COMPRIS, AUX BILLETS ENTIERS

| 1                 |                                                     | ANCHE D                                                         |                   |                                                   |                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| TERMI-<br>MAISONS | FINALES ET<br>NUMEROS                               | SOMMES<br>A PAYER                                               | TERMI-<br>NAISONS | FINALES ET.                                       | SOMMES<br>A PAYER                                       |
| 1                 | 1<br>21<br>531<br>3 47<br>4 081<br>7 051<br>061 511 | F.<br>100<br>300<br>600<br>2 100<br>2 100<br>2 100<br>4 000 100 | 6                 | 746<br>4 106<br>4 296<br>5 396<br>6 876<br>80 856 | F.<br>500<br>2 009<br>2 000<br>2 000<br>2 000<br>10 000 |
| 2                 | 642<br>862<br>20 672<br>78 862                      | . 500<br>500<br>10 000<br>10 500                                | 7                 | 07<br>97<br>847                                   | 200<br>200<br>500                                       |
| 3                 | 043<br>053<br>217 453                               | 500<br>500<br>1 000 000                                         | 8                 | 048<br>308<br>398<br>668<br>49 558<br>97 118      | 500<br>500<br>500<br>500<br>10 000<br>10 000            |
| 4                 | 754<br>934<br>7 644<br>8 834<br>49 134              | 500<br>500<br>2 000<br>2 000<br>10 000                          | 9                 | 9<br>589<br>605<br>959<br>4 109                   | 100<br>600<br>1 100<br>600<br>2 100                     |
| 5                 | 45<br>20 765<br>42 555                              | 200<br>10 000<br>10 000                                         |                   | 30 069<br>72 349                                  | 10 100<br>10 100                                        |
| 6                 | 066                                                 | 500                                                             | 0                 | 20<br>560<br>700                                  | 200 -<br>500<br>500                                     |
|                   |                                                     | OCHAIN TIRAGE LE<br>CHE DE MOEL A MAL                           | _                 |                                                   |                                                         |

27 42 49

# EN VENTE EN LIBRAIRIE

Le Monde

### billet

Les service

ouverts.

17.18

\* "120, 950.1

1 11 11 11 11

The state of the s

Assert To the NATION Consequence (personal)

こか 引きも実施し お捨 よう お歌な ここをち

TIBLE TO THE THE TREE TO THE TOTAL TO THE TREE TO THE

The second secon

金剛 亞特達

The second secon

لتعدي عجد الأوسرواركي

Same of the

Santana Asia - Asia

garages and the second of

and the second

Share to the seek of

الماية القلول ويا ال<del>وجيدي</del>

\*\*

#### Une valeur en hausse: l'imaginaire

EN 1966, un professeur un peu lunaire et far-felu, Gilbert Durand, créait, dans le modeste centre créal, dans le modeste centre universitaire de Chambéry, un institut appelé Centre de recherche sur l'imaginaire (CRI). Son but était d'inventorier tout ce qui, dans les productions culturelles ou matérielles, sacrées ou profanes, relève de la pensée mythique et de l'irrationnel. Tache immense aux releure burelles ou mense, aux relents jungiens ou bachelardiens, qui s'accordait mal avec la componction posi-tiviste d'un siècle voué à la

Dix-sept ans plus tard, le CRI est installé à Paris dans la prestigieuse Maison des sciences de l'homme (1) et rat-taché au C.N.R.S. Il regroupe seize équipes de recherches, a suscité de nombreuses thèses et publications, et s'est doté d'une banque de données informati-sée (CRI-STAL). Il vient de tenir, à la Sorbonne, un collo-que de deux jours sur le thème : « Savoir rationnel et

savoir imaginaire ». Ce succès tient évidemment à la conviction de l'homme qui a fonde ce centre. Mais pas seu-lement. Comme l'explique Gil-bert Durand, qui, au moment de prendre sa retraite, contemple avec une certaine fierté le chemin parcouru, cette recherche sur l'imaginaire rencon-trait une sensibilité nouvelle de notre époque. Elle coincidait avec une révolution de la pensée scientifique.
Pour Gilbert Durand, nous

assistons en cette fin du ving-tième siècle à un « grand chan-gement », comme l'Occident en a connu au douzième siècle, à la Renaissance ou à l'époque classique (qui, dans son esprit, va des dernières années de Louis XIV au milieu du dix-neuvième siècle). Ce bouleversement de la pen-

sée contemporaine se caracté-rise précisément par la fin du dualisme entre le rationalisme et le symbolisme, entre l'abs-trait et le sensible. Toute l'évolution de la pensée scientifique moderne, que ce soit en mathématiques, en physique ou en biologie, montre que les sa-vants ont désormais recours à des modes de raisonnement di-rectement empruntés à la pensée symbolique. Les notions d'implication, d'Interaction, de champ génétique, de non-séparabilité, utilisées par la science moderne, sont proches des formes de pensée à l'œuvre dans la création artistique et mythologique. On voit des hommes de science éminents se réclamer de la gnose ou du taoisme, de la poésie ou de la

Pour Gilbert Durand, chaque époque se compose un fonds commun d'images, de sensations, de représentations – qu'il appelle un « bassin sémantique », - dans lequel viennent puiser toutes les formes d'expression et de création, qu'elles soient littéraires ou scientifiques, artistiques ou métaphysiques, utilitaires ou économiques. Or c'est bien à la formation d'une nouvelle struc-ture de l'imaginaire que nous sommes en train d'assister en cette fin du vingtième stècle. « La nouvelle physique était at-tendue par l'anthropologie de l'imaginaire, mais on le disait à mots converts. On n'osait pas en parler. Maintenant, on peut sièger à l'intérieur d'un même langage. Il y a une connivence nouvelle entre la poésie et la science. >

Ce nouvel imaginaire, nourri de technologie et de poésie, c'est sans doute dans la science-fiction qu'il s'exprime le plus directement, comme l'a bien montré Louis-Vincent Thomas au cours de ce collo-que. Dans cette confrontation stupéfiants et un imaginaire où se mêlent les fantasmes les plus archalques et les prémoni-tions les plus entvrantes, la S.F. vient à point nommé four-nir à l'homme une mythologie. à la mesure de ses angoisses et de ses espérances. Elle exprime notamment sa hantise d'être un jour dévoré par les machines monstrueuses nées de ses

FRÉDÉRIC GAUSSEN.

(1) Maison des sciences de Fhomme, 54, boulevard Raspail, 75006 Paris.

#### CONTES ET FÊTES

### André Pieyre de Mandiargues le maître de l'étrange

beauté ont les nouveaux comes d'André Pieyre de Mandiargues! Dans cet exercice bref, dense, l'artiste consommé qu'il est jette son plus vif éclat. Comme des diamants noirs, amoureusement polis, ces sept récits brillent de feux multiples et qui se contrarient : le solemnel y côtoie le familier, le tragique affleure sous le cocasse, la volupté sert de prélude à la mort. De surprise en surprise, ils nous entraînent loin du temps, hors du monde où, pourtant, la plupart se déroulent et ils nous plongent dans l'ensorcelante réverie d'où ils sortent

Si politiques qu'ils soient dans leur effet et leurs moyens, ces récits content des histoires qui se démouent parfois sur des coups de théâtre. La minutie descriptive qui les caractérise n'exchit donc m' l'action ni le mouvement dramatique. Dans ses entretiens avec Yvonne Caroutch, dont le titre, Un Saturne gai (1), définit à merveille son originalité ambigué, André Pieyre de Mandiargues disait que le conte naissait en ini quand il tenait un sujet.

Ces sujets frisent souvent l'invrai-

Ces sujets frisent souvent l'invrai-semblance. Voyez le Deuil des roses, qui ouvre le recneil et lui donne son nom. Un homme en plein Paris est enlevé par trois jeunes et jolies Japonaises pour assister à l'agonie d'une femme. Celle-ci est une ancienne comédienne de Tokyo, célèbre pour avoir joué là-bas Kleist et Racine. Elle s'est retirée en France avec quatre suivantes, dans un pavillon aménagé à la nippone : géométrie rigoureuse, parois coulis-santes, couleurs ronge, blanc, noir... Prévoyant le jour de sa mort, elle veut en faire un spectacle. Et le pas-sant kidnappé, enchaîné sur un fau-teuil de paralytique, mais délicatement traité, suivra la représentation funèbre et superbe, avec une curio-sité fascinée qui se communique au

#### La mort fardée

A quoi obéit Mandiargues en donnant corps à ce singulier fantasme?
A la séduction qu'exercent sur lui le suicide d'un Mishima et son cérémonial? Veut-il farder la mort? Transmuer l'horreur en somptuosité, rap-procher les contraires? Le conte joue des son titre sur de telles dissonances : le noir, le rose, l'affliction, le sourire, le plaisir, la cruanté. On les retrouve dans les autres récits.

les retrouve dans les antres récits.

Le thème du Crachefeu nous rapproche de la vie, mais André Pieyre de Mandiargues le déréalise d'une autre manière. L'histoire se passe dans une forêt baignée de lumière et de chants d'oiseaux. Une jeune fille à bicyclette pédale sur une route, bientôt rattrapée par la torpédo noire, le « crachefeu » (spit-fire) d'un garde-forestier qui s'amuse à la suivre. Un léser accrochage se prosuivre. Un léger accrochage se pro-duit entre les deux yéhicules. La jeune fille tombe, elle n'a que peu de mal, le forestier l'assiste et, dans la caresses, il lui prend, sans violence, sa virginité.

Or, la veille, la jeune fille a rêvé l'accident: mêmes circonstances, même voiture, mais le conducteur était roux et elle mourait de sa chute. L'acte d'amour qui vient de se produire paraît avoir retiré sa portée majétique au canchemar. Il n'este majétique au canchemar. Il n'este majétique au canchemar. tée maléfique au cauchemar. Il n'en est rien. Quelques instants plus tard, celui-ci, point par point, se réalise. Avant que son amant, retenu par une panne de moteur, ne la rejoigne, la jeune fille est tuée par un rouquin au volant d'un autre « crachefeu »

Nous retrouvons ici le caractère prémonitoire qu'André Pieyre de Mandiargues aime prêter aux rêves, à l'imagination. Ce procédé fantastià l'imagination. Ce procédé fantastique qui entraîne la répétition d'une
même scène, avec issue différente,
est utilisé à deux reprises dans le
recueil. Le dermer conte. Sixtine
Agni, fait écho au Crachefeu. Il
nous transporte en Crète, dans un
univers réaliste de vacances. Une
fille, un garçon, se baignent, unis
par une camaraderie bon enfant. Le
jour où le désir s'en mêle, la fille
s'amuse à décrire, au conditionnel,
l'irruption dans sa chambre d'un
mâle violent. Le garçon comprend la
leçon, exécute le début du proleçon, exécute le début du pro-gramme. La mort, une mort à la Socrate, donnée par la cigué et ris-quée comme à la roulette russe, en

noir et le forestier passe sans s'arrè-ter, auprès de son cadavre.

Nous retrouvons ici le caractère

l'en distingue, écoute un vieux poète, ami perdu de sa jeunesse, lire ses œuvres. La peinture est moquense, caricaturale. L'assistant croît voir un serpent dans la main du discur; qui se balance. La séance ter-minée, il le suit de loin dans un café. La vision du serpeut reparaît au moment où l'autre sur sa chaise s'effondre. Les journaux du lendemain annoncent la mort subite du poète qu'ils disent provoquée par la morsure d'un de ces cobras qu'exhibent les saltimbanques du quartier.

Le burlesque sort ici du réel. Dans Rébellion de l'ombre, dédié à Chirico, il naît au contraire du fantastique mais renvoie un tragique écho des dictatures d'aujourd'hui. Sur le port d'Odessa, à l'heure où les ombres s'allongent, un vieux profes-seur, un peu gâtenx, croit voir la



(Dessin de CAGNAT.) changera la fin : l'amant ne presse entre ses bras qu'une forme inerte et froide.

Le Deuil des roses accumule ainsi les cadavres de femmes, surtout juvéniles, encore chands de l'amour ou de son attente. Vierges sages qui subissent, consentantes ou terrifiées, les assauts de l'homme, vierges folles qui les ordonnent en ayant recours à de singuliers chantages. Telle cette sœur adorée qui forçait son jeune frère à l'inceste en lui brandissant des vipères sous le nez et qui s'est jetée du haut de la falaise. L'adolescent n'a pu se détablement de la falaise. cher de son souvenir. Un an plus tard, il la rejoint dans une course haletante à la mort (Madeline aux

Sur ces sept contes, deux seule-ment ont pour héros des hommes, déjà marqués par l'âge. C'est encore une mort bizarre que le premier met en scène (Des cobras à Paris). Il se joue d'abord à Beaubourg. Un habitué du Centre qu'on pourrait confon-dre avec l'auteur bien que son nom

sienne lui désobéir. Il se plaque au sol pour la reconquerir. Des policiers le trouvent ainsi rampant, le soup-connent d'espionnage et le font conduire à l'asile.

C'est le seul récit où filtre une intention politique. Les autres se contentent, pour nous surprendre et nous charmer, de montrer leurs joutes érotiques où l'amour et la mort se pénètrent, où le rêve et la réalité s'emmêlent. De l'art pour l'art, oui, mais du grand art où l'acuité visuelle, la féerie des conl'acune visuelle, la feerie des con-leurs, le rituel des gestes, le contraste des tonalités, le comique allié à l'horreur, concourent à pro-duire l'impression d'étrangeté. Par la caricature ou par l'outrance, l'humour se glisse en cette recherche qui veut accepte des rotte que l'absurde, l'insensé, dans notre quotidien ou nous arracher à lui par l'excentricité.

JACQUELINE PIATIER. ★ LE DEUIL DES ROSES, d'André Pieyre de Mandiargues, Galli-mard, 184 pages, 62 F.

(1) Gallimard, 1982.

#### Quand les Français savaient dire des histoires...

OICI quinze ans paraissaient à Chicago, dans la classique collection « Folktales of the World », soixante-dix contes recueillis en France de 1950 à 1960 par Geneviève Massignon (Folk-tales of France, 1968, en anglais évi-

Par quelle succession de malchances ou de négligences ces contes ne sont-ils publiés qu'aujourd'hni dans leur texte d'origine? Peu importe. L'essentiel est qu'ils le soient, dans la collection « Territoires » dirigée par Jacques Lacroix chez Berger-Levrault (1).

Ce recul ajoute encore à leur inté-Ce recul ajonte encore à leur inté-rêt. Chargée en 1951 par le C.N.R.S. de mener entre Loire et Gironde les enquêtes de dialectolo-gie nécessaires à l'établissement de l'Atlas linguistique et ethnographi-que de l'ouest de la France, G. Mas-signon profita de cette tâche pour recueillir tout ce qui pouvait encore l'être des contes populaires de cette région, particulièrement riche à cet égard.

Ils constituent plus de la moitié du volume. Les autres viennent du Massif Central et du Sud-Est, particulièrement de Corse. Les conteurs et contenses mis à contribution par G. Massignon avaient, à quelques exceptions près, de soixante à soixante-dix ans et plus à l'époque. Ils étaient (et elle l'a bien senti) les derniers témoins de cette tradition. Après eux, la dislocation des communautés rurales et l'entrée des exploitations survivantes dans l'enfer de la productivité ont balayé le goût et le savoir de « conter ».

Pour le spécialiste, ces contes confirment, comme il était attendu, la validité de la classification théma-tique internationale de Stith Thompson et Antti Aarne et de la classification française de Paul Delarue et Marie-Louise Tenèze : à une exception près, ils appartiennent à un fonds européen répertorié. Cette constatation n'enlève rien au plaisir du lecteur. Ce qui importe

dans le conte, c'est moins son arrière-plan symbolique, son « signi-fié », que son monvement narratif, son humour ou sa noirceur forcée, son « signifiant » pour rester dans le même registre. Voici, par exemple, le Conte de La Ramée, recueilli an pays de Retz (au sud de l'estuaire de la Loire), en mai 1958, auprès d'une raysenne de soivante et onze d'une paysanne de soixante et onze ans qui le tensit, tout enfant, d'un vieux fabricant de namers : les vanniers sont partout des maîtres

Ce texte associe le thème de la princesse triste, qui n'épousera que l'homme capable de la faire rire, au thème des animaux secourables. Mais le prétendant est un vieuxt-homme appelé lé Ramaïe, et les animaux secourables un souris, un gueurlet (grillon), et un barbot (scarabée bousier). L'histoire, qui finit bien, est authentiquement et parfois crument paysanne dans ses détails. Le conte est bref : chaque mot vaut et va à son affaire.

C'est que le conte orai, qu'il soit africain, maghrébin ou français, est le produit de cultures populaires exigeantes et subtiles sous leur déguisement bon enfant. Le « collecteur », extérieur à cette culture, a pour pre-mier devoir de s'effacer derrière le conteur. Trouver celui-ci (ou celle-ci), se faire accepter, ne rien sollici-ter mais ne pas laisser passer le moment d'enregistrer : autant de difficultés bien connues de l'ethnographe de terrain.

Geneviève Massignon les a remar-quablement dominées. En séparant le texte, brut et nature, d'un com-mentaire sobre et clair elle marque à la fois sa connaissance et son respect du patrimoine culturel qu'elle a vouln transmettre. De bouche à oreilles est en tous points une réus-site, posthume, hélas!

JACQUES CELLARD. (Lire la suite page 13.)

### le feuilleton

#### « NUITS DES TEMPS », de Norman Mailer

### Pour lecteur ayant quatre vies devant soi

UAND viennent les fêtes, cartains livres se déguisent en boîtes de friandises. Avec sa pyramide chocolat sur fond de crépuscule cerise, et ses filets d'or, Nuits des temps sent la bouchée fourrée. Et sur deux étages, s'il vous plaît ! sept cent vingt pages : l'indigestion assurée, ou alors l'oubli en haut

Devant pareils pavés surgit un problème proprement existentiel. Le jeune Sartre estimait lu tout livre ayant séjourné plus d'une semaine, ouvert ou pas, dans sa « thume ». (Aron, de qui je tiens la chose, ajoutait, moqueur : ce fut sans doute le cas pour Marx I)
Tout le monde n'a pas le culot de Sartre, ni les moyens de son
culot. Avaler Nuits des temps pour de bon demande, si on a un petit estomac, une vingtaine d'heures étalées sur des semaines. Les gros mangeurs de papier descendront à une douzaine d'heures plus ramassées — et payées, dans le cas des professionnels, ce qui change les perspectives ; mais, enfin, de toute manière, ce sont des pans entiers de vie qui s'écoulent. Au bout du compte, la valeur accordée au livre dépend du prix que chacun accorde à ses propres

Les raisons qu'on a de se lancer à l'aveugle dans de telles traversées tiennent souvent au souvenir que t'on conserve des précédentes. Une croisière à bord du Norman-Mailer, cela ne se refuse pas après les Nus et les Morts (1950), Un rêve américain (1967) et le Chant du bourreau (1980). Avec la violence déchirée des

#### par Bertrand Poirot-Delpech

immigrés de la première génération, le révolté baroque de Brooklyn illustre une des grandes veines du roman américain. A soixante ans, il présente Nuits des temps comme le travail de dix années, une entreprise titanesque, une expérience-limite - pour parler « colloquéen ». Comment ne pas y aller voir ?

N a vu. C'est colossal, en effet. Rien de moins que l'Egypte des pharaons vue à travers les guatre vies et les sept âmes d'un fellah qui se rêvait monarque. Menenhetet, c'est son nom, raconte, à cent quatre-vingts ans, comment il s'est incamé en paysan, en aurige (conducteur de char, pour qui n'a jamais croisé les yeux de danseur de l'aurige cuivré de Delphes), en général de Ramsès II, en favori violé, en gardien de harem, en grand prêtre. Ce parcours initiatique, où la mort ne marque que des étapes et laisse intactes les expériences antérieures, nous conduit dans les bordels de Thèbes, au temple d'Amon, à la bataille de Kadesh, dans le désert d'Echouranib. Les flèches se fichent dans les torses et les aines, les lances balancent des têtes de Hittites, tandis que la reine Nefertiti et la tendre Boule-de-Miel assurent le repos des guerriers.

Le roman a l'apparence d'une reconstitution géante pour Cecil 8. De Mille, d'un Quo vadis ? Sur les bords du Nil, les champs de bataille torrides et les toits de palais à la fraîche. Mais les choses ne tardent pas à se compliquer, du fait du télescopage des mémoires que le narrateur a successivement habitées, et du souffle épique, prophétique, que l'auteur s'est juré de soutenir jusqu'à épuise-

ES combats s'enchaînent sans autre logique ni intérêt que ceux des énumérations dans les textes sacrés ou hornériques. Les généalogies s'égrènent entre des rangées de majordomes et d'eunuques. Les majuscules de déité et de majesté pleuvent. Des noms imprononçables usent notre souci de recon-naître qui est qui, et où. Notre machine à agripper des caractères d'imprimerie et à les transmuer en action, pensée ou émotion se met à déraper. On descend à trente pages-heure, puis à vingt. Les roues s'enfoncent, l'œil brûle comme dans un vent de sable. Vous avez beau embrayer les quatre roues motrices; sortir les pelles,

Croyez-en quelqu'un qui vous traverse un « Pléiede » dans la semaine - affaire d'entraînement, - et un « Pléiade », quand on commence à patiner dans tout ce fouillis de lettres ourlées, dans ce papier bible si lent à grossir sous le pouce gauche, ce peut être la Croisière jaune ; en bien ! là, avec Nuits des temps, j'ai vu le moment où l'expédition qu'est toute lecture s'arrêterait net sous le soleil blanc, où l'envie d'aller au bout crèverait sur place, sécherait au bord de la piste, comme un squelette de chameau.

■ ERS le milieu, page 410 si vous voulez savoir, s'étend l'oasis d'un passage annoncé comme voluptueux. Cela s'appelle le « Livre des reines ». Il y a des jardins reclus, des concours de lascives, des ventres fabuleux où se donnent rendez-vous les plaisirs de plusieurs millénaires, des gloussements et des chuchotis doux comme le mot palme dans un vers de Mallarmé ; et, pourtant, voilà que le moteur cale à nouveau, et que monte en soi l'interrogation fatale à toute littérature : pourquoi, mais pourquoi ces années d'efforts, cas millions de signes tracés, jetés au vent ? Jean Paulhan avait un mot assassin pour exprimer le désarroi peiné qui vous saisit alors. C'est un livre, disait-il, e que c'est pas le peine »!

.... (Lire la suite-page 15.)



(1) G. Massignon, De bouche à oreilles, le conte populaire français, Berger-Levrault, 88 F.



#### HONGROIS ET FRANÇAIS

de Louis XIV à la Révolution française -

Béla Köpeczi

• relations franco-hongroises dans un contexte politique, diplomatique et idéologique • mise en évidence de l'intense curiosité réciproque liant les deux pays au cours des XVIIe et XVIIIe siècles • contribution à une meilleure connaissance de l'histoire hongroise.

13 x 19 / 466 p. / relié 16 pl. phot h.t. ISBN 2-222-03371-3

100 F

#### LA QUINTAINE, LA COURSE DE BAGUE ET LE JEU DES TÊTES

étude historique et ethno-linguistique d'une famille de jeux équestres

Lucien Clare

• pratique et technique à travers le temps, l'espace at les langues (notamment en Espagne, France, Italie, Portugal); à partir de traités techniques et relations de fête, ainsi qu'apports de la littérature et lexicographie.

21 x 27 / 284·p. / broché 13 pl. phot. h.t ISBN 2-222-03179-6

190 F

#### HISTOIRE - ARCHÉOLOGIE

• La presse face au surréalisme de 1925 à 1938, par E. Guiol Benassaya ...... 105 F • Pèlerinage aux neuf sommets - carnet de route d'un religieux itinérant dans le Japon du XIXº siècle, par Harmut O. Rotermund ...... 186 F • Economie et sociétés dans l'empire ottoman (fin du XVIII début du XX siècle), colloque ...... 360 F · Aux origines du retard économique de l'Espagne • Chroniques et documents libyens (1969-1980), par H. Bleuchot ...... 90 F • Etudes médiévales et patrimoine turc ...... 250 F • Dégradation et restauration de l'architecture pompeienne, par J.P. Adam ...... 115 F Libertinage et incrédules (1665-1715?) / (recher-

che sur le XVII° siècle / VI), par P. Clair ..... 127 F

e, par Béla Köpeczi .....

● Hongrois et Français, de Louis XIV à la Révolu-

#### LITTÉRATURE - LINGUISTIQUE

• Frontières du conte, par F. Marotin ......... 60 F Paris dans la littérature américaine, par J. Méral 110 F Catalogue de la bibliothèque de Guillaume Apollinaire ...... 65 F • La bibliographie matérielle ...... 60 F Les encres noires au Moyen Age (jusqu'à 1600). par M. Zerdoun Bat-Yéhouda ...... 240 F Correspondance Nicolas de Peiresc - Alphonse de Rambervillers (1620-1624) ...... 55 F

• Correspondance du P. Marin Mersenne - Tome XV 490 F

d'Annonay depuis les années 1920, par B. Ganne 70 F

Nouveau glossaire nautique, d'Augustin Jal . . . . . 275 F

Atlas linguistique et ethnographique de la Breta-

#### SOCIOLOGIE - PHILOSOPHIE Gens du cuir - gens de papier - transformation

• Figures de la sorcellerie languedocienne, par • Une anthropologie médicale en France ...... 120 F • La carte postale - son histoire, sa fonction sociale. • Sibériana 1983, par E. Cardin et A. Fraysse .... 112 F • La ville des morts - Essai sur l'imaginaire urbain contemporain d'après les cimetières provençaux, par M. Vovelle et R. Bertrand ...... 250 F • Le choix des horaires, contribution à l'étude des motivations dans le travail, par Cl. Lévy-Leboyer • La philosophie juive au Moyen Age - selon les

textes manuscrits et imprimés, par C. Sirat .... 300 F

ART - THÉATRE

L'entrèe et son décor - guide du quartier - préfecture (Lyon 1886-1906), par A.S. Clémençon ....
 50 F

Editions du CNRS 15 quai Anatole France. 75700 Paris

> librairie, ventes, publicité 295, rue saint jacques, 75005 paris / tél. 326.56.11 librairie, ventes, publicité

### Treize éditeurs :

#### « Autour de la littérature »

« Parce qu'ils ont le passion des livres qu'ils e rarce qu'is ont le passon des livres qu'ils publient et parce qu'ils entendent les défen-dre », treize « petits » éditeurs (1) se sont re-groupés au sein d'une association sous la loi 1901, Autour de la littérature. De catte façon, ils participeront aux débats, expositions et ani-mations que l'association organisera dans les librairies, bibliothèques, centres cultureis, co-mités d'entreprise, etc. Elle a déjà mis sur pied une exposition itinérante autour de Raymond Guérin et de Paul Gedenne.

L'association dispose aussi d'une publication Autour de la Ettérature, fort agréablement mise en pages et illustrée, dont la rédection est coordonnée par Bernard Geniès. Son pren numéro est consacré à la Revue littéraire (15 F) et présente des auteurs tels que Raymond Guérin, Albert Caraco, Armand Robin, Jean de Boschere, André Suarès, Xavier Fornerat, etc., dont les œuvres de qualité auraient pu glisser dans l'oubli s'il n'y avait eu des fous de littérature pour les tirer vers la lumière. Les textes de présentation sont accompagnés d'extraits, de correspondances, d'inédits — de Paulhan ou de Zweig, par exemple, — l'ensemble consti-tuent une bonne introduction à l'œuvre.

\*Pour tous resseignements : Autour de la Stif-rature, 4, rue Beautrellis, 75004 Paris. La coti-sation amuselle de 300 F denne droit aux publica-tions ; elle est nécessaire pour pouvoir accueillir les amusations proposées.

(1) A l'Imprimerie quotidienne, les Cahiers du double, le Castor astral, Granit, l'Ire des vents, Lettres Vives, Obsidiane, Solin, le Temps qu'il fait, Thot, le Tout sur le tout, Ubacs, Verdier.

#### A l'enseigne des « Fruits du Congo »

Désormais les Fruits du Congo ne sont plus seulement un livre d'Alexandre Vialette, mais une librairie que viennent d'ouvrir Claude Pingannaud, Catherine et Jean-Claude Guillebaud au 8, rue de l'Odéon à Paris (6°) : une librairie de livres d'occasion, doublée d'une maison d'édition, une entreprise née d'une amitié et de la nostaloje d'une tradition.

Claude Pingannaud, libraire, et Jean-Claude baud, directeur de collection aux éditions du Seuil, partagent depuis l'adolescence la passion des fivres. Aussi la lecture des souve nirs de José Corti, parus au printemps, leur a-t-elle donné l'envie de devenir, eux aussi, libraires-éditeurs. De leur désir à la réalité il n'y avait que le temps d'une décision, celle de se laisser aller à leur goût du risque et des paris.

En quelques semaines, ils ont fondé une S.A.R.L - de sept personnes, - acheté une vieille librairie et conclu avec le Seuil un accord pour la diffusion de leurs ouvrages. « Nous ne commencerons à publier que pour la rentrée prochaine, explique Jean-Claude Guillebaud. D'abord seulement quatre ou cinq livres, la première année. Nous sommes décidés à nous garder de toute mégalomanie. Pour nous, le IIvre doit rester une aventure personnelle entre un éditeur et un auteur. Je crois qu'à côté des gros porte-avions, une vedette lance-torpilles a

Quant à Claude Pingannaud, il a envie de faire de la librairie - ouverte tous les jours sauf le dimanche, de 11 heures à 20 heures - « un endroit où l'on se sente libre de regarder, de feuilleter, de chercher ». — Jo. S.

#### la vie littéraire

#### L'appartement de Colette au Palais-Royal ne deviendra pas un musée

L'appartement du Pains-Roysi à Paris, où la romancière Colette s'éteignit à quatre-vingt-un ans en 1954, que deviendre pas un musée consacré a son spitieurit. Le ministère de la culture, qui, depuis plusieurs années, s'était entendu svec la Ville de Paris pour réaliser ce projet, annonce dess un communique que les négociations entreprises pour acheter l'appartament situé 9, rue de Beaujolais ont

Le demier mari de Colette, mort en 1978, Maurice Goudelset, auteur du livre Près de Colette, précieux témoignage sur la vie de l'auteur de le Vagabonde, avait légué est appartement à son fils Laurent.

Cependant, le ministère de la culture participera à la création du musée que la ville de Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne), où est née Colette, a l'intention de réaliser dans son chê-teau. Les meubles, souvenirs et ouvrages que les héritiers de Colette, et notemment sa fille Colette de Jouvenel, dernière occupante de l'appartement de la rue Beaujolais, décédés en 1981, ont cédé a l'Etat y seront présentés.

#### La farandole de Thésée

Savez-vous que la farandole provençale, dont une variante s'appelle la « mauresque » en souvenir du temps où s'y mit l'occupant sarrasin, avait été introduite en Gaule par les Grecs d'Asie Mineure fondateurs de Marseille ? Caux-ci attribusient l'invention de cette danse à Thésée, grisé par sa victoire sur le Minotaure I Pensiez-vous que l'antique coutume régionale de ne pas se marier en mai - « le mois de Marie » - était en fait un héritage du paganisme repris à son compte par l christianisme du Midi ? Imaginiez-vous que la « bravade », cette fantasia à la provençale connue partout depuis que Saint-Tropez est à la mode, est l'ultime avatar des groupes de villageois armés, organisés pour lutter contre les incursions des Baitbaresques ?

Ces traditions et des dizaines d'autres avaient été recueillies et expliquées, il y a cent ans, par Bérenger-Féraud dans un gros livre savoureux, depuis lors objet des convoitises de plus d'un bibliophile. Grâce à l'éditeur, Jeanne Laffitte, on peut de nouveau disposer de ce livre - repris en fac-similé, - particulièrement bienvenu en cette fin d'année pour qui veut comprendre les us et couturnes souvent compliqués du Noël provençal. - J.-P. P.-H.

★ Traditions de Provence, de Béranger-Féraud, Laffitte Reprints, 1, place Francis Chirat, Marseille. 406 p., illustrations, 99 F.

### Barbe-Bleue vu par Barbe

Quand on est un dessinateur à la barbe bleutés, qu'on s'intéresse aux femmes et qu'on s'appelle Barbe, il est fatal qu'on ait un jour affaire à Barbe-Bleue... Les dessins qu'a crayonnés Barbe pour relater l'histoire de son illustre homonyme ressemblent à ces visions les miroirs déformants, Images qui rappellent aussi les mauvais rêves, où certains objets vous sautent à la figure (la funeste clef, bien sûr, ou les cadavres pendus dans le placard). ou bien où l'on se retrouve aspiré sans fin, dans des perspectives vertigineuses et molles (l'escalier de la tour, les chambres immenses du palais).

Barbe-Blaue, comme le dit Régine Deforçes dans sa préface, est « le prédateur des réves érotiques des petits enfants». Le méchant mari n'est là que pour donner de délicieux fris-



et le denger. L'effroi qui se fit dans ses yeux n'est pas exempt de fescination. Barba-Bleue, vu per Barbe, annonce les sombres fêtes du divin marquis (B. Diffusion, 40, boulevard Saint-Germain, 75005 Paris, 120 F). - F.G.

#### Les voix des femmes et hommes arabes

A la suite de l'article d'Eveline Laurent sur le livre d'Aicha Lemsine : Ordelle des voix - Les fernmes arabes parient (« le Monde des livres » du 2 décembre), l'auteur nous a adressé une lettre dont nous publions des extraits :

·\*<u>L</u>

Eveline Laurent e procède à coup d'affirmetions péremptoires et s'élève contre «les conversations aimables eutour d'une tasse de thés. Que les Arabes saient hospitaliers et offrent le thé à leurs interiocuteurs ne semble pas plaire. Il aurait fallu sans doute conduire ntretiens avec une mitreillette sous le bres. Alors qu'en fait, Eveline Laurent tait ntiel de cette enquête, à savoir : les interviews des femmes et hommes arabes de toutes catégories sociales et intellectu Dans les souks, dans les mosquées, les églises, les universités, les écoles, bursaux, campagnes et villes du Proche-Orient, et ce durant plus de trois années d'écoute. Eveline Laurent ornet de signaler que l'avent-propos aventit qu'il ne s'agit pas d'un livre sur la condition des fammes saulement, mais sur celle des peuples arabes. Musulmans, chré-tiens et juifs. Là où j'ai pu les contacter dans une même douleur, dans un même antago-nisme empoisonnant le quotidien de cette

vient de l'intérieur, et dans ce domaine (la réslité araba), je n'ai de leçon à recevoir de personne. Car, en tant que femme et qu'Arabe, je n'ai jamais cessé d'être blessée et je ne cesserai jamais de poser des questions. >

# de paraître

#### Récits

tasiv

DANIEL KARLIN, TONY LAINÉ : 4 Mort du père et autres récits du fils. — A travers une succession de réciss vécus, les deux auteurs donnent la chronique d'une filiation, nouée de sentiments ambigus et poignants, et qui est aussi un adieu au père. (Messidor/Editions sociales, 252 p., 80 F.)

Poésie

ABAGON: Choix de poèmes. — Une an-thologie des poèmes les plus représen-tatifs de l'art d'Aragon établie et pas-sentée par Michel Apel-Muller. (Temps actuels, 378 p., 80 F.)

Correspondance

ALEXIS DE TOCQUEVILLE : Œutres complètes (tome XVIII). - « Corres-pondance d'Alexis de Tocqueville avec pontance d'Austis de l'orquevaux avec.
Adolphe de Circourt et avec Mes de
Circourt s, de 1848 à 1859. Circourt,
en rédigeant des notes, a contribué à la
préparation de l'Austien Régime et la préparation de l'Angen regues Révolution et a joué sussi le rôle d'informateur politique suprès de Tocque-ville. Volume établi par Anne P. Kerr. (Gallimard, 594 p., 250 F.)

PIERRE BORCUE : Leonor Fini ou le thélitre de l'inaginaire. L'auteur analyse les mythes et les symboles de l'univers de Leonor Fini. Précédé de Vrai Lieu de la peinture, par Jean Burgos. (Leures modernes, diff. Mi-nard, un album illustré de 312 p., 230 F.)

Théâtre ALPHONSE BOUDARD : les Sales Mümss. – Texte de la pièce-farce en deux actes présenuée actuellement sur la schae du théstre Marigny. (La Table ronde, 182 p., 69 F.)

Témoignage IEAN-BAPTISTE DESPARMET : Jour

d'un nieux marin. - Pils et petit-fils de corsaires beyonnais, Jean-Baptiste Desparmer (1817-1873) a laiseé un témoignage sur sa vie aventureuse de ca-pitaine de la marine murchande au siècle dernier. (France-Empire, 270 p.,

#### <u>eizeod</u>

#### La parole essentielle de Jean Laude

Jean Laude, qui est mort le 8 décembre à l'âge de soixante et un ans (le Monde du 13 décembre), était surtout coum historien de l'art, notamment pour ses travaux sur les arts africains et sur la peinture moderne (1). Il était aussi un grand poète, comme le rappelle Michel Collot, qui a suivi son genyre de très près.

VEC Yves Bonnefoy, André du Bouchet, Philippe Jaccottet, Jacques Dupin, Jean Laude est l'un des poètes de cette génération qui a renouvelé après la guerre la poésie franise, dans le sens d'un retour au dépouillement et à la rigueur d'une parole essentielle, qui se porte elle aussi à la rencontre de

Dès le début de son œuvre (Entre deux morts, G.L.M., 1948), cette exploration de l'incomu s'avère pour Jean Laude traversée de la mort. Traversée par définition interminable : l'espace de la page et celui du paysage deviennent le lieu d'une errance dans les ages de Thulé (Le Seuil, 1964), son grand recueil. La lointaine Thulé, où se dérobe dans le froid le secret de la mort, est aussi baignée par la lumière blanche de l'origine, qui rayonne entre les

Dès cet ouvrage, Laude avait trouvé sa voie. Et il s'y est tenu avec une honnêteté intransigeante. Son œuvre, dont îl reste à pu-blier beaucoup de textes inédits, notamment un recueil admirable intitulé la Trame inhabitée de la lumière, comprend encore non seulement des poèmes parus en revues, en plaquettes, en recueils (Diana Trivia, superbement mis en page par Brunidor, 1972), mais aussi des proses envoltantes, qui s'apparentent au récit initiatique (Discours inaugural; En attendant un jour de fête, Fata Morgana, 1972 et 1974 ; Ormes et Sur le chemin du retour, Club du poème, 1967) et qui supportent dans le Mur bleu (Mercure de France, 1965) une méditation exemplaire sur la poésie.

Jean Laude chercheit une nouvelle alliance entre théâtr noésie : il travaillait à un livret d'opéra sur Lilith, ce double fatal d'Eve, qui donne aux hommes non la vie mais la mort. Cette recherche avait infléchi son style poétique vers un vocalisme à la fois rigoureux et passionné qui éclate dans sa dernière œuvre pu-bliée, le Dict de Cassandre (Fata Morgane, 1982) dont l'héroine hurle à « voix rauque » « l'horreur vivante/opérant en dessous », comme si Jean Laude avait pressenti, au plus profond de son corps et de son écriture, l'approche de la maladie qui devait l'amporter quelques mois après sa femme.

MICHEL COLLOT.

(1) Voir notamment les Arts de l'Afrique noire (Chêne, 1979), la Peinture françoise (1905-1914) et l'Art « nègre », (Klincksieck, 1968). Jean Laude avait publié récemment un essai sur le cabisme de Braque (Maeght, 1982) et collaborait à un ouvrage collectif sur Paul

#### en brei

• UNE EXPOSITION DE BEAUX LIVRES paras en France an cours des six derniers mois, « Liwith the second second

• LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES a remis ses prix de fin d'aunée. Deux prix excep sont aliés au Belge Joseph Hanse pour son Nouvaux Dictionnaire des difficuléés du français (Ducalot) et au poète Bernard Noël pour l'ensemble de son œuvre. Des distinctious out été attribuées notamment à Christiane Lesparre (Six contes pour un tatou empaillé - Grasset), à Jean David (Bonsoir, Marie-Josephe - Picollec), à Massin (le Braule-lus des roleurs - Table - Bondo) à Circus Picollec Table Roude), à Ginette Briant (l'Homeur des Albucci - Presses de la Cité), à Mariella Righini (la Passion, Ginette - Grasset), à François Ruy-Vièni (le Calendrier des enfants 1984 - Agence Création éditoriale), à Luc Bérimont (Reprise du récitgerie), etc.

Le prix Bandelaire de la meilleure traduction de l'anglais récompense cette aunée Janine Hérisson pour Sarais de G.-B. Edwards (Maurice Nadeau, éditeur).

En outre, le jeime centenaire Charles Oulmont a rappelé les luts de la commission des lettres du Cen-tre d'aide aux artistes, que préside tre d'aide aux artiates, que prés

• LE PRIX DES INTELLEC-TUELS INDÉPENDANTS à été décerné à Raymond Abellio pour son li-vre Visages immobiles (Gallimard).

• LE PRIX - BAGDAD -, qui • LE PRIX « BAGDAD », qui récompense des auteurs ou createurs ayant œuvré pour faire commêtre la culture arabe, a été décerné à l'UNESCO, cu présence de l'ambassadeur d'Irak auprès de cette organisation, à l'orientaliste français Jacques Berque et à l'écrivain libanais Mikhail Naime, pour l'ensemble de letr œuvre.

 LA DATE DE CLOTURE DU CONCOURS POUR LES GRANDS CONCOURS POUR LES GRANDS PRIX DE LA RENAISSANCE AQUITAINE 2 été reculée au 31 janvier 1984. Ces prix récompensent des œuvres d'expression classique ou fibérée, des poèmes en langue d'oc et une aouvelle. (Règlement contre enveloppe timbrée au secrétariat de la Reunissance aquitaine, à Mª Suzanne Vincent, 14, boulevard des Pyrénées, 64000 Pau). L'appartament de Loiette

THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE PARTY OF T

Company of the state of the sta

The same of the sa

and a spinorage of the same of

Sample of the same same same same same Section of the second section of the section o

the second ways with the first of the second time with

The state of the second second

The state of the s

the way will be the second of The second secon

Manager to the statement was the state of

The second secon

Comment of the commen

The state of the s

a title of the second of the s

The same of the sa

Andrew Commencer State of the Control of the Contro

All the state of t

ASTER PROPERTY THE PER CALL THE ME AND THE

State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

And the second s

The second of th

See the Thirty was your Live or

THE PROPERTY OF PARTY SAID

HERET AND THE REPORT OF ALCHORISM AND A STATE OF THE

The Principles and the approximation of their day of the his granter

femilie B. 146. Entophological Prime 227 annichaet dur als

روز يطهر فيون ( ): المحموليين بالمحمود مراهو الرامية

Strange Benediction of the second of the sec

The ways of the management of the second of

Service Service amounts of the Service Service

and the second of the second o

per mengan in series in the property of the series of the

Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Service of the Servic

Service of the Service of the Control of the Contro

Bolton trade automorphism of the state of th

la lacandole de l'herre

Section of the sectio

A Palan Barat

François Jourdan

et musulmans

LA TRADITION

Une rencontre entre chrétiens

à l'occasion du centenaire

Carol DUNLOP

Julio CORTÁZAR

Les autonautes

de la cosmoroute

ou un voyage intemporel

Paris-Marseille

GALLIMARD nrf

Philippe de Baleine

DES SEPT DORMANTS

Publié en hommage à Louis Massignon

de sa naissance 208 pages : 90 F

Chez tous les bons libraires et chez l'editeur MAISONNEUVE ET LAROSE 15, rue Victor Cousin - 76005 Paris - Tél. : 354-32 70

### redécouvrir

#### ● Connaissez-vous John-Antoine Nau ?

OICI tout juste quatre-vingts ans, le 21 décembre 1903, était décerné pour la pre-mière fois le prix Goncourt. Il n'avait pas fallu moins de sept ans à la - société littéraire » voulue par Edmond de Goncourt pour se constituer officiellement, obtenir une in-

Le premier « déjeuner Goncourt . (du moins l'officiel) remontait, lui, au 26 février de la même

Ces Dix, qui étaient-ils ? Dans l'ordre traditionnel des couverts, Léon Daudet, coopté par l'Académie et les exécuteurs testamentaires des Goncourt à la mort de son père Alphonse (1897). Puis, Huysmans, Octave Mirbeau (qui préférerait au luxe du Grand Hôtel un restaurant à toile cirée et à pot-au-feu), les deux Rosny, Léon Hennique, Paul Mar-gueritte, Gustave Geffroy, critique d'art et romancier, président de l'Académie; enfin Elémir Bourges

Alors que les lauréats des années suivantes (Léon Frapié, Claude Far-rère, les frères Tharaud, Emile Moselly, Francis de Miomandre, les freres Leblond, Louis Pergaud) ont tous laissé une trace an moins hono-rable dans notre histoire littéraire, le tout premier, lui, a sombré dans un gouffre d'oubli. Essayons de l'en sor-tir.

Il s'appelait Torquet, Eugène Torquet, mais signait ses œuvres John-Antoine Nau. Il avait quarante-trois ans alors, courait les mers depuis des années, comme son contemporain Joseph Conrad, auquel il fait beau-coup penser, et n'avait encore publié qu'un plat recueil de poèmes quand parut son premier roman, la Force ennemie, couronné sept mois plus

Dès ce premier prix, le choix des Dix est fait, comme il le sera tousion plus on moins collective ensuite. Cette année-là, on éliminera, par exemple, René Boylesve, dont l'En-fant à la balustrade est cependant excellent et connaîtra un succès de librairie durable. Mais c'est son cinquième roman, et Boylesve n'a pas besoin de cet encouragement pour faire une carrière littéraire déjà bien engagée. Même remarque pour l'Immoraliste d'André Gide. Ce n'est qu'un récit, et Gide n'est plus

un débutant à aider. Reste Charles-Louis Philippe, A ingt-neuf ans, il a déjà derrière lui Bubu de Montparnasse, sans donte sa meilleure œuvre. Mais Bubu est de 1901 et n'est plus couronnable. Quant au Père Perdrix (1902), qui le serait, c'est (ont sans doute jugé les Goncourt) un récit autobiographique plutôt qu'un roman.

#### On demande un rééditeur

L'adhésion se fera donc autour de la Force ennemie : un « vrai » ro-man, en effet, dont le narrateur, Yeuly, est un schizophrène délirant, dument interné d'ailleurs, et qui se sent habité par un être ennemi. Nous ne sommes jusqu'ici que dans du pathologique presque « normal ». Mais le romancier donne ensuite la parole à cette • force ennemie ». C'est un extra-terrestre venn voler un corps sur la Terre (celui de Veuly). Il réussit effectivement à chasser celui-ci de son corps, ou, quand le malheureux parvient à y rentrer, à lui faire perpétrer les plus horribles forfaits érotico-sadiques.

Tout cela (nous en passons), en 1903, avait en effet une violence, une originalité, un mélange d'humour et d'horreur très remarquables. Le choix des Dix était parfaite-ment justifié. Le bizarre, c'est que non seulement ce roman, bien fait et prenant, mais encore toute l'œuvre postérieure de Nau, cependant intéressante, n'aient plus jamais trouvé de « rééditeur » après sa mort, en

S'en trouvera-t-il un, aujourd'hui, pour nous rendre, au moins, le premier Goncourt?

roge, réfléchit. Sa propre vie, in-

sensiblement, change, comme si

cet inconnu prenait sa place. La

fin du livre, digne de Goodis, a la

fulgurance des solutions ex-

trêmes. (On ne meurt que deux

fois, de Robin Cook, trad. de l'anglais par J.-B. Piat, « Série noire », Gallimard, n° 1 919,

1962) a réussi, avec Pieds hu-

JACQUES CELLARD.

#### CONTES ET FÊTES

#### Fécries et diableries

très belle présentation illustrée et reliée, le Trésor des contes, d'Henri Pourrat. Ils parurent en treize volumes de 1948 à 1962, et furent réunis par l'auteur durant vingt-cinq ans, de 1920 à 1945. Ils sont là cent cinquante que Pourrat notait déjà alors qu'il écrivait Gaspard des montagnes, d'Auvergne pour la plupart de ceux qu'il est possible de situer

Les transcrire tels que le conteur les récite (remarquait

Nous nous faisons aujourd'hui une autre idée de nos devoirs envers la tradition orale. Le fait d'une lecture bien agréable. Autre réédition majeure : celle

france, de P. Sébillot, public (c'est au moins une rencontre significativa) en 1904-1906, en même temps que la grande Histoire de France de Lavisse, autre monument. L'importance de l'œuvre est grande, tant pour la connaissance de ce paysage irremplaçable de notre patrimoine culturel que pour ses aspects déjà « structuralistes ». Elle a été un peu allégée de son appareis bibliographique et précé-dée d'une préface explicative de G. Durand. Le fractionnement en neuf volumes, dont quatre parus, permettra d'acquérir en tranches

la diablerie : les Evanoiles du Diable, de Claude Seignolle, qui datent de 1964. Il y a de tout, il faut bien le dire, dans les huit cents et quelque petits contes, dictons, trucs de diablene et de sabbat et récits moralisants recueillis par l'auteur à partir de 1934, en Guyenne surtout; si bien que la lecture de cette masse, d'intérêt très inégal, n'est pas toujours aussi attravante que le voudrait le

Mais ces Evangiles sont, comme le Folklore de Sébillot, un gros morceau de notre mémoire nationale. Il n'est que de les lire à

petites gorgées. Et si vous craignez qu'à trop bien connaître le Diable il ne vous possède, vous avez la ressource des Prières aux saints en français à la fin du Moyen Age, recueillies et commentées par Pierre Rézesu, du C.N.R.S.

\* Henri Pourrat, le Trésor des contes, L – Les Fées, un fort volume relié, 540 a., très nombresses illustrations noir et con-leur, Gaffinnard, 285 F. A paraître dans la même série, du même suteuz, sous la direction de Claire Pourrat : le Diable et ses diable-

ries.

\* Claude Seignolle, les Évangiles du Diable (première édition en 1964), 902 p. éditions Maisonneuve et Lurose, 142 F.

\* Paul Sébillot, le Folklore de France : vol. L. – le Ciel, le Nuit et les Esprits de l'air ; II. – la Terre et le Monde souterrain ; III. – la Mer ; IV. – les Eaux douces. A paraître dans la même série : la Faune, le Flore, les Monuments, le Peuple et l'Histoire (2 volumes).

\* Pierre Rézeau, les Prières aux suints en français à le fin du Moyen Age, deux volumes, 277 et 677 p. Librairie Droz, Paris.

\* Signalous enfin dès mainte-

\* Signalous enfin dès mainte-nant la traduction en français de l'œuvre essentielle de Vladimir Propp, les Racines historiques du conte merveilleux (Leningrad, 1946), un vol. 484 p., trad. de Lise Gruei-Apert, Gallimard, 150 F.

# Quand les Français

(Suite de la page 11.)

interruption depuis quatre cents ans au moins, peut-être cinq cents.

Dans l'Ouest traditionnel, les ba-cheliers sont les jeunes hommes n'existe vraiment qu'en fonction de sa fête), ils sont les gardiens de l'orvierges du village contre des soupi

Considérées comme une survivance du droit féodal, une « super-stition » et une occasion de révolte,

lorisées, c'est-à-dire neutralisées, Le livre de N. Pellegrin est un ex-

cellent (et trop rare) exemple d'un travail scientifique bien écrit, cha-leureux et vivant.

Toujours pour l'Ouest, un document intéressant de l'université d'Angers : les actes du colloque de 1982, Langue et Littérature orales dans l'ouest de la France (3). Les travaux et les jours, le conte, la chanson, les légendes, les fêtes : une trentaine de communications de très bonne qualité, en particulier sur le vocabulaire et la culture populaire gallos, le pays gallo étant, rappelons-le, toute la Bretagne non bretonnante (le gallo est un dialecte d'oil). Rennes et Nantes comprises d'oil), Rennes et Nantes comprises. Une réédition : le Folklore de la

piseau (1902), excellent document d'époque (4). C'est surtout la Beauce historique, entre Orléans, Chartres et Dreux, qui a retenu la curiosité de l'auteur.

(2) N. Pellegrin, les Bachelleries, Organisations et fêtes de la jeunesse dans le Centre-Ouest; XV-XVIII siècles, 400 p., cartes, tableaux, reproductions. Editeur: Société des Antiquaires de l'Ouest (rue Paul-Guillon, B.P. 179, 86004 Pointers Cedex.) 160 F.

(3) Langue et littérature orales dans l'ouest de la France, Actes du colloque d'Angers, 464 p., sux Presses de Puniversité d'Angers (boulevard Lavoi-sier, Belle-Beille, 49045 Angers Cedex), 116 F, envoi du volume compris.

(4) F. Chapiscan, le Folklore de la Beauce et du Perche, tome I (réimpres-sion), un volume petit format, 366 p., Editions du Cherche-Lune, Diffusion Presses Universitaires de France.

#### de nos romans, il s'est taillé entraine cette petite coloune part de lion : le romannie exorbitante aux nerfs cocotiers, l'exotisme fou le en feu. Elle ne rêve que tropical endiablé. Actuelromans policiers, cherlui connais pas de rival. Elle entortille le narrateur Il change de continent dans ses manigances et ses marivaudages volup-

être. En tout cas scenariste

de films imaginaires où elle

comme nous changeons de chemise. Dans Le petit train de la brousse : l'Afri-Attaques par des indigènes indépendantistes qui traitent les clients de l'hôtel que. Dans Hôtel des Piranhas : l'Amérique du Sud, des "sales colonialistes. l'Amazonie. Philippe de Baleine crée le comique délirant, la louvalets de l'impérialisme", anonnant les disques bien

Etonnant Philippe de Ba-

leine! Dans le désert d'ennui

foquerie équatoriale, le roman-dépliant touristique. Pour 55 F. quelle agence de voyages vous offrirait un séjour en Amazonie ? A l'Hôtel des Piranhas, vous rencontrerez des originaux du monde entier venus "vivre une extraordinaire aventure". Un hôtel branlant sur pilotis, à toit de palmes et hamacs, au bord du fleuve Oyapock. Pluies diluviennes, tornades colos sales. Des dangers partout. D'abord dans le fleuve, les caimans les piranhas pois sons épouvantablement féroces. Dans la cuisine de l'hôtel, les huit yeux de la matoutou, une araignée phênoménale, la mygale poilue géante. Dans la foret, serpents, jaguars, mille pattes, fourmis, scorpions qui vous sucent, vous ron-

gent, vous brûlent. Une foule de personnages s'entrechoquent, s'affrontent, intriguent, font la femme blanche est tou-jours inassouvie tandis que es pouvoirs virils s'étei-

gnent. Le patron de l'hôtel, Karl, et sa petite amie Susana. Le narrateur et l'énigmatique Nadia. Une mythomane. une ensorceleuse bourrée berge à délire que veux-tu. Scenariste de cinéma, peut-

pelle les prophètes de l'Ancien Testament lisant dans le ciel les signes de l'Apocalypse. Une inépuisable variété de tons, de rythmes, de mu-siques, émanant d'un virtuose, faisant alterner la nonchalance princière, le mordant satirique, le pam-

phiet politique, le comique gaillard. A tout moment, des

bonheurs de style qui en-

connus Scènes d'émeutes, suspens, terreur. Scènes d'amour burlesques dans

le house boat, petit bateau

amarré à l'hôtel, qui oscille

Parfois le ton monte jus

"La Grande Prostituée

équatoriale, couverte des

blessures et des souillures

de la nuit négre" nous rap-

qu'à la majesté biblique.

au rythme des étreintes.

chantent. Je vous présente un genre neuf, archi bienvenu dans nos torpeurs : le fabuleux drôle, qui allie la pureté du style le plus français à la pouffonnerie enorme sur fond de terreur tropicale, sans oublier la magie d'une Shëhërazade, à la pantoufle non de vair, comme pour Cendrillon, mais "en

plume d'oiseau wirapuru".

autrement dit de paradis.

PAUL GUTH "LA VOIX DU NORD"

**Plon** 

### Le premier « Goncourt »

dispensable « reconnaissance d'uti-lité publique » et se mettre à

année. Les Dix, qui n'adoptèrent Drouant qu'après 1918, s'étaient réunis antour de la table du Grand Hôtel.

et I ncien Descaves.

tard par les Goncourt.

jours dans des proportions variables, d'éliminations d'abord, d'une adhé-

–romans policiers-

tueuse implacable, on la retrouve dans les polars. De Mortelle ran-

donnée, de Marc Behm, à Fetale, de Manchette (en « Folio »,

oa Marchette (en « Pollo », nº 1 502), elle accomplit solitai-rement son « horrible travait ». Elle hanta aussi Madusa, le der-rier roman de Marvin H. Albert, alias Mike Barone ou Anthony

Rome. Elancée, les yeux som-bres, démarche de félin, « Me-

dusa » doit abattre un sénateur américain. Des Cubains, un anar-

par Staniland, et ses manuscrits. Il cuisine des témoins, les mai-

tresses, les amis du mort et, peu

en Ciel

- 10 年 - 10 日本 - 10

Chères femmes fatales

● La Juliette de Sade, dides, l'enquêteur fouille, inter-

Gattimard réédite, dans une

Comput les l'avent-propos de 1946)... « C'est trahir le conte. Une fidélité littérale tue la fidélité littéraire. Il faut une transcription. Il faut refaire du conte une nature, toute liée et d'une heureuse venue. On ne lui rendra 🖘 nature, même que si on sais l'amener à une forme ».

est que les contes « refaits » de Pourrat, à mi-chemin entre la tradition toute littéraire de Mm d'Auinoye et la rigueur moderne d'une ethnographe comme G. Massignon, sont

du monumental Folklore de

Autre reprise encore, et cette

# savaient dire des histoires

Autre excellent livre, dans la même veine et pour la même région d'entre Loire et Gironde : les Bachelleries dans le Centre-Ouest, travail d'une jeune ethnologue-historienne de Poitiers, Nicole Pellegrin (2). Ici encore, un passé à la fois mort et tout proche : la der-nière fête de bachellerie a eu lieu à Melle (Deux-Sèvres) en juin 1974. Elle s'y était tenue à peu près sans

« bons à marier », auxquels s'ajoutent les jeunes mariés encore sans enfants, et parfois les veufs. Tamôt moins formelle (la bachellerie dre moral communautaire, et en par-ticulier les « protecteurs » des perpétue l'endogamie rurale.

Survivance probable de rites païens, les bachelleries suscitent la méfiance de l'Eglise, qui ne parvient pas à les « intégrer » dans un ordre chrétien, et l'hostilité déclarée, à partir du dix-huitième siècle, des notables (laboureurs et menniers), qui voient bien ce que cette « dissipa-tion » a de préjudiciable à l'utilitarisme bourgeois.

les bachelleries sont abolies par la Révolution, et progressivement folk-

#### mides, un roman « social » qui chiste serbe, un ancien de la vaut ceux de Caldwell. La vio-C.I.A., etc., personne ne résiste à cette moderne Gorgone. Dernière lence des exploiteurs, économique et sexuelle, y est froidement elle, sans faiblir, elle laisse une impressionnante traînée de sang. (Medusa, de Marvin H. Albert, éd. Encre, 357 pages, 74 F.) dénoncée. A la frontière du Mexique et du Texas, surveillée par des gardes, on trafique des Mexi- La « Série noire » révèle encore des chefs-d'œuvre. On ne cains, les wetback, travailleurs clandestins. L'un des gardes, Ru-dolph Valentino Callahan, petite meurt que deux fois, de Robin Cook, l'auteur du merveilleux frappe sadique, va trop loin : il Crème anglaise, en est un. Le ca-davre de Staniland, un écrivain trière, qui .ne l'épargnera pas. L'ignominie du système, dont il raté, est découvert dans un taillis, à Londres. Un flic ordinaire est le défenseur, s'exhibe et montre qu'elle est sans bornes. est chargé de l'enquête. On lui donne des cassettes enregistrées (Pieds humides, de William

248 pages.)

RAPHAEL SORIN.

G. Sollacaro, « Carré noir », Gallimard, 252 pages.)

O'Farrell, trad. de l'américain par

### à peu, se glisse dans son univers. Pubs glauques, chambres sor-PIERRE HORAY

**LE FOU PARLE** EN VENTE PARTOUT Nº 26 - 24 F

AVEC:



Alain Absire, Arsian, Michael Bastow, Bérard Beringer, Français Bott, Pierre Bourgeade, Cardon, Paul Cure, Bouan Clestewicz, Jocetyne B'Agustino, Richard Davies, Petrice Delhourg. Jean Bemilier, Sominique Derand, Salette Fellens, Americ François, Jean-Loc Hennig, Nebuko Hazu, Kerleroux, Gilbert Lascasit, Lise Le Gaur, P.-E. Main, lacques Meunier, Sny Milshtein, Marcel Moreau, A.-R. Marino, Yajiro Oksuky, Michel Parri, Batael Phridal, Benis Pasppeville, Beneist Rey, André Ruellon, Antonio Segui, Margan Sportes, Basiel Statzky, John Taylor, Jacques Teboul, Reiand Topor, Milian Tran, Michel Vacher,

Philippe Vermis, Christian Zeimert, etc. **UNE JOURNÉE ORDINAIRE** 

BALLAND Je désire recevoir une documentation sur LE FOU PARLE.

A retourner aux Éditions BALLAND, 33, rue Saint-André-des-Arts, 75006 Pans.

Nous deux mon chien **François** "APOSTROPHES" décembre SOUSCRIPTION

### HISTOIRE DES FRANCAIS

XIX-XXº siècles

sous la direction d'Yves Lequin Un peuple et son pays · La société

·L:s citoyens et la démocratie Chaque volume 500 pages environ. Nombreuse

Chez votre libraire

illustrations en noir et en couleurs, reliure toile. Vous pouvez retenir les 3 volumes de cet ouvrage remarquable au prix de souscription de 765 F, valable jusqu'au 31 Mars 84. Le tome "La société" est disponible. Les deux autres parviendront

à leurs destinataires courant Avril 84. Documentation ARMAND COLIN 103, bd StMichel sur demande à ARMAND COLIN 75005 Paris

# Henri POURRAT

Le Trésor des contes

Les Fées (vient de paraître)

Le diable et ses diableries

Les Brigands. Au village Les amours

GALLIMARD nrf





### Arts et formes

# Jurgis Baltrusaitis, historien du bizarre

Dans un éventuel tableau de l'histoire de l'art du vingtième siècle, Jurgis Baltrusaitis serait sans doute légèrement à l'écart. Originaire de la périphérie de l'Europe (il est né en Lituanie, on ne sait trop quand, mais, après avoir en quatre-vingt-dix-neuf ans durant quelques années, il en avoue en ce moment cent trois!), il a fait sa carrière en marge des écoles théoriques, des institutions universitaires et des pensées à la mode.

A l'origine élève de Focillon, il a par la suite toujours travaillé en franc-tireur et, s'il a été invité dans les plus grandes universités (Harvard, Yale, Cologne, l'Institut Warburg, etc.), il n'a été professeur titulaire qu'à l'université de Kaunas, dans son pays d'origine, entre 1933 et 1939. Il se situe surtout dans les marges de sa discipline par ses sujets d'intérêt, qui constituent une sorte d'inventaire du

Il a étudié dans un premier temps l'art médiéval, et notamment ses liens avec des domaines apparemment fort éloignés (Art sumérien, art roman, 1934 ; le Problème de

l'ogive en Arménie, 1936). Ce qui l'a conduit à examiner les curieuses résurgences fantastiques dans l'art gothique finissant (Réveils et prodiges, 1960), notamment à travers ses emprunts aux imaginaires islamiques, extrême-orientaux. (le Moyen Age santastique, 1955); rééd. Flammarion 1981). De ces ouvrages se dégage l'impression d'une certaine identité des principes formels à travers les civilisations, les époques et les religions.

Baltrusaitis semble à cette occasion avoir pris goût au bizarre lui-même et a commencé . à l'étudier en tant que tel et non plus seulement sous l'angle des influences. Qu'il s'agisse du délire mythique (la Quête d'Isis, en 1967), des bizarreries de la perspective (Anomorphoses, 1955), de la légende scientifique (le Miroir, 1978) ou encore des Aberrations, qui sont le sujet de l'ouvrage récemment réfiné dité par Flammarion, Baltrusaitis a constitué comme par hasard un catalogue très cohérent du bizarre, sorte de face cachée de l'histoire de l'art officielle. Son œuvre n'est pas sans rapports avec ces - Kunst und Wunderkammern » (Cabinets de curiosité) des XVI et XVII siècles dans lesquelles s'accumulaient merveilles et prodiges de la nature et de l'art.

La méthode de Baltrusaitis n'est pas moins originale. Sa démarche est volontairement concrète, son argumentation très visuelle, et il ne se laisse jamais aller à la tentation théorique ; libre au lecteur de prendre le risque de théoriser à partir du matériau, abondant et d'une effrayante érudition, qui hi est fourni.

Souhaitons que Flammarion, qui entre-prend la réédition cohérente de toute cette œuvre, le fasse à un rythme suffisamment soutenu pour que les lecteurs des années à venir disposent enfin de la totalité des ouvrages de Baltrusaitis et non plus seniement des quelques rares volumes trouvés au basard des bonquinistes. Il apparaîtra alors clairement que tout ce travail met au jour l'équiva-lent artistique de la Formation de l'esprit scientisique de Bachelard, avec tous les échanges que cela suppose entre les abenta-tions de l'œil et celles de l'esprit.

#### ENTRETIEN

### « Je me suis toujours heurté au problème du monstrueux »

 On connaît mal votre forma-tion. Quelles sont les influences que vous avez subies? Je suis arrivé à Paris avec l'in-

tention de travailler sur l'histoire du théâtre médiéval, et avec un bagage allemand : Wölfflin et les formalistes. Or, dans cette ville, l'atmo-sphère était très différente. Le bagage allemand était lourd, encombrant mais très précis. A Paris, j'ai trouvé une histoire du théâtre, mais elle était totalement différente, elle ne s'intéressait qu'au contenu et négligeait la mise en scène et tout le reste. Alors j'ai renoncé à faire quelque chose dans ce domaine-là. Le hasard a voulu que Focillon soit nommé à Paris et j'ai découvert chez lui une veine formaliste qui n'était pas celle, iconogra-phique, de Mâle. J'ai pris alors une voie tout à fait formelle ; j'ai commencé par étudier théoriquement un geste ornemental, puis un geste plas-tique avec une liberté plus ou moins contenue, et enfin le geste baroque, pathétique où les choses se déchai-nent, éclatent. Focillon m'a suggéré d'en faire une thèse. J'ai débuté par le geste ornemental roman et il en est sorti la Stylistique dans la sculpture romane. C'était un travail parallèle à celui de Focillon sur les sculpteurs romans et les deux ouvrages ont paru le même jour, l'un complétant l'autre; le sien était plus général dans ses conclusions et le mien plus concret. Par la suite, dans des domaines tout à fait différents, j'ai continué à travailler dans le même esprit.

#### Le Caucase. entre Orient et Occident

- C'est donc comme cela que vous êtes passé à l'histoire de l'art. Ensuite vous vous êtes oc-cupé de problèmes d'influences norphologiques. Oui, c'est exact, mais toujours

avec la même rigueur de méthode... J'ai eu l'occasion d'aller dans le J'ai eu l'occasion d'anier dans le Caucase, alors très difficile d'accèd, et j'ai été frappé par la silicite de la sculpture géorgienne et de la sculpture romane. J'ai fait une moisson de documents dans l'esprit de la stylistique ornementale. J'ai trouvé qu'il y avait là une charnière très inportante entre l'Orient et l'Occident. l'ai vu deux mondes : le monde anti-que fasciné par l'harmonie et le Canon, et le monde oriental dominé par une abstraction tourmentée et une géométrie qui déforme les images. Ce foyer oriental s'est toujours' heurté à la civilisation antique. Le Moyen Age réfléchit les mêmes éléments dans leur succession.

- Mais quelle était votre mé-thode de travail ? Vos livres fourmillent d'exemples visuels...

- J'ai toujours dessiné. Pour ma thèse, il me fallait des milliers d'exemples qui étaient petits et loin-tains, difficiles à photographier. Et puis les éditeurs redoutaient les pho-tographies, alors la chose la plus simple était le dessin au trait et j'en ai rempli des dizaines de carnets.

- C'est donc à partir de vos travaux caucasiens que vous avez commencé à étudier les relations formelles entre l'Orient - En étudiant l'art géorgien et arménien, j'ai vu qu'il se passait là quelque chose d'essentiel entre les deux mondes, le géométrique et l'or-ganique. L'art gothique est à un mo-ment donné une réaction contre l'orientalisme du roman, et pour cela il a effectué un retour à l'art carolingien qui détruisait les formes ro-manes, c'était le *Réveil*; ensuite viennent les *Prodiges*, car ce roman détruit réapparaît progressivement, d'abord sur la périphérie, et un peu partout au XIV-XVe siècle avec un retour à des formes convulsées, déformées, monstruenses,

#### La règle des dérèglements

- Quand on lit Réveils et Prodiges et le Moyen Age fantas-tique, on a l'impression que votre théorie aurait pu, à l'époque, faire scandale.

- Non, il n'y a pas eu de scan-dale, car ce que j'avançais était éta-bli sur des faits indiscutables. Cependant, il y avait des silences an moment où le gothique revient vers son fonds roman, mais avec des thèmes et des sujets différents, j'ai vu que sur les ruines de cet ordre 20thique s'accomplissait un retour à l'Orient, ce qui est paradoxal. Mais c'était un autre Orient, énorme, magnifique qui allait jusqu'à la Chine.

— Dans un second temps votre

travail va être consacré au Bizarre. - Je me suis heurté au problème

du monstreux des le début. J'étais formé par cette période médiévale où il y avait un certain nombre de bizarreries, de difformités, de dérè-glements. Ensuite, je me suis aventuré sur des terrains nouveaux. Pai commencé par Anamorphoses. Il y avait là une géométrie et ses déformations, même s'il ne s'agissait pas

d'une géométrie architecturale et ornementale mais optique. La même chose pour Aberrations avec leurs légendes, leurs réflexions très rigonreuses et... absurdes. J'ai fait tont cela sans idée préconçue de cohé-rence, mais brusquement à la sin de ma vie je vois que tout cela se tient. C'était saus préméditation et maintenant je me rends compte que je suis resté fidèle à moi-même.

- Peut-on dire que tous vos travaux portent sur la géométrie et ses perversions?

- Et ses dépravations, dirais-ie. C'est-à-dire la géométrie et la spécu-lation de l'esprit qui conduit avec une logique totale à une déformation du monde ; les dérèglements des rè-gles et la règle des dérèglements. Mais ces dérèglements, c'est le fond même des choses, ce n'est pas du tout superficiel.

- Vos livres, à l'origine essentiellement visuels, deviaver Anamorphoses et le Miroir plus scientifiques. - Par la force des choses. Pour la

sculpture romane et pour l'art gothique il n'y avait pas de textes d'épo-que : quand il y a un bestiaire, je le cite, mais il n'y en pas assez pour ex-pliquer le phénomène. On a toujours tendance à alier vers la scolastique, mais c'est à côté et ça n'explique pas la genèse des images et des formes. En revanche, pour le Miroir, je me suis servi uniquement de textes anciens, et pour Anamorphoses, j'avais toute une série de documents que je me suis contenté de recueillir. l'ai pris ces textes qui étaient souvent négligés : ils sont bizarres, saugrenus, c'est toute une matière extraordinaire que l'on a complète-ment reponssée comme indigne de l'intellectuel actuel. J'ai toujours essayé de livrer ces textes tels quels, sans commentaires, car c'est très dangereux de commencer à philosopher là-dessus. Je me contente de les citer, car jamais je ne pourrais les dire aussi bien que les gens de l'épo-que. Quand on commence à periphraser, on déforme. Traduire un texte en français moderne, c'est lui faire perdre toute sa saveur. Je pense qu'ainsi le développement de la pensée apparaît clairement, que je n'ai rien à ajouter. Je ne donne pas de théorie.

— Tout cela représente un travail effrayant, vous avez tou-jours travaillé seul ? Pratiquement tout le travail de

recherche, c'est moi qui l'ai fait, mais, après chaque publication, on me signale des éléments à rajouter. Je travaille en solitaire. La méthode qui consiste à confier à quelqu'un une liste de choses à trouver est pernicieuse et inutile, car on cherche certaines choses et l'on en trouve d'autres qui sont meilleures; si l'on confie la recherche à queiqu'un on ne trouve rien du tout.

- Vous n'avez pas de regrets vis-à-vis des benux-arts tradi-tionnels? De n'avoir jamais travaillé sur Michel-Ange ou Pous-

 Je n'ai aucun regret... C'est un monde parfait, équilibré, merveilleux, mais cela ne m'intéresse pas Je comprends sa sublime beauté. mais je me snis consacré à antre

Propos recueillis par JACQUES BONNET.

#### Aux sources de l'imaginaire E Littré définit l'aberration Les théories se succèdent, de

comme une « erreur de iugement, un égarement ». Baltrusaitis ne se permet jamais de qualifier d'arronés les jugements les plus surprenants, mais il apparaît hien comme une sorte de Bon Pasteur des égarements, il les poursuit, les répertorie et les ramène au sein du troupeau de l'histoire de l'art. Fidèle à sa méthode, il re-

cense les affabulations formelles et, sans commentaire, nous livre es d'imacination re vant de quatre catégories d'égarement : la fable de la bête dans l'homme (Physiognomonie animale), l'image dans la pierre (Pierres imagées), le conte de la forêt dans l'édifice gothique (le Roman de l'architecture gothiquel, et le mythe du monde entier dans un jardin (Jardins et pays d'illusion).

Il y a quelque chose de fascinant dans cet univers des rapprochements incongrus et dans les prodiges d'imagination qu'ils inspirent ; le moins étrange n'étant pas la persistance, à travers les âges, d'élucubrations que l'on pourrait croire excepelles et isolées. Elles se répètent au contraire avec une troublante obstination, comme si l'esprit humain mû par un besoin inaltérable d'explications par as-similation et analogies, retombait inéluctablement dans les mêmes

Les ouvrages de Baltrusaitis sont trop peu théoriques pour être résumés: li accumule les exemples le plus souvent visuels, que le commentaire appauvrirait. Mais disons quelques mots d'un des sujets traités, celui de la phy-siognomonie animale. La fable prend appui sur une ressem-blance indéniable entre l'homme et la bête pour, avec une logique imperturbable, déduire du physique une analogie de comportement: ∢L'homme qui possède les mêmes traits a, par conséquent, un caratère analogue. »

Important Editeur Parisien

recherche pour ses différentes collections

manuscrits inédits de romans, poésie essai théarre. Les ouvrages retenus feront l'objet d'un lancement

par presse, radio et télévision.

Adressez manuscrit et C.V. à la Pensée Universelle

4 rue Charlemagne, 75004 Paris - Tél. 887.08.21.

Conditions fixées par contrat.

Notre contrat habituel est défini par l'article 49

de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire.

a penie um veselle

l'Antiquité aux terros modernes (della Porta, Camper, Layater, Gali) en passant par les penseurs arabes ou médiévaux (Michel Scot ou Roger Bacon); cepen-dant que les plus grands artistes les mettent en pratique (le Titien. Rubens et surtout Le Brun, dont quelques planches physiognomoniques sont ici admirablement reproduites). Enfin, les écrivains ne se privent pas d'user d'une analogie bien utile puisqu'elle permet d'éclairer, par le moven d'un monde animal que nous croyons comprendre, un monde humain si

L'apparente scientificité de la théorie séduisit bien sûr le romantisme (Goethe, Balzac, mais aussi Stendhal et Michelet), et Baltrusaitis aurait bien pu aborder, mais ce n'était pas son propos, toute la tradition de la fable animale (du Roman de Renert à Arche de Torga, des Animaux de la ferme d'Orwell aux Fables de la dictature de Sciascial, ou encore la contamination zoomorphe de notre langage qui de (jeunes) loups en cogs (du village) charrie des poussins, des poules, de jeunes oies, des requins (de la finance), de vieux chevaux (de retour), des gorilles, etc.

On voit combien tout cela forme un tout cohérent, l'ouverture pratiquée par Baltrusaitis dans l'aberrant renvoyant à notre quotidien immédiat. Les quatre sulets traités par Baltrusaitie sont comme des sortes de nappes phréatiques de notre fonctionnement mental que, sourcier de l'imaginaire, il balise pour nous. Cela rend très précieux un traveil qui accroît par le biais du bizarre notre intelligence

\* ABERRATIONS, de Jurgis Baltrusaitis. Flammarion, 155 pages (mervelllense et abou-dante illustration), 175 F.

Monsieur J.-F. PREVOST, Professeur à la Faculté de Droit de PARIS XII, avertit les lecteurs de CATON que, contrairement à ce qui est affirmé par cet auteur dans l'ouvrage "DE LA RENAISSANCE" pages 55, 56, il n'a pas participé aux travaux du "Conscilpour l'Avenir de la France" qui s'est tenu à ROYAU-MONT et donc que les propos qui lui sont prêtés n'ont pas été tenus et ne reflètent en aucun cas sa pensée.

**PUBLICATION JUDICIAIRE** 

# portrait

## L'humour

. On ment de reediter to faite et in fendre aus veus. ieux romans de cet gasan bordelan. Il int s'empresser de gredicourrie.

tigati in line and to appear to a second to the second to 1 40 10 1000 10 10 in the section of the section of の かんしょう おか 神道を ्राप्तः शिक्षिक्रमान् The state of the s gust and a second second and the company of Person gen un a contre Maria. grand designation of the distribution THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE The secretary of the results. the second second second second The same of the sa Francis Carlot State Control ALTERNATION OF THE PART OF THE 1000 - 1 may - 1 a 10 5 6 6 180 6 en on the same morney been mental and thought after a fit with

#### labomme trop ardent

THE PERSON NOW HE THE FREE FREE

(amore of the space and and tem und Green auth au Na 医原物 化二氯甲基酚 经制造基础 Caratilitation (Erichania) manta to Million Colored wife विकास ११ मा २ व्याप्त विकास सम्बद्ध grant time Constanting white,

### nctellivel al

### Pour lecteur ayant quatre vies devant

the time. It was a set a traditional and reviews the two-seca stratitud demonstration aparel at the time report, are the രുത്തു ഉണ**്ടുകളെ നല**്ടാണ്തുകൾ പുറത്തിൽ വരുന്നു. ME SO THE DAME SO I A A SEE THE SHOWN IN Services in a contract of the The street can be served that the paper of the verse

operation to be build pay that these embergers on an incident Betreeten in farte wart be Ande im met gerteilte beseiten effent fan de den solden Dawy is en se de 14 14. 好多。据《李宗·[[[[]]]》,《宋》"\$4、《文·《··》(1281] [[[]]]《《安·》(1 TRATESTER SE TESTER PRESENTANT COMPANY COMPANY COMPANY OF THE SECOND COMPANY C for two trains on these the international In there is a subject of the state of the st

genatieben im Benach alle eine eine geben ber genem Bergen ber bei betreiten Gibte er 是在1000 (1915年) 中国的基本企业的基本 在11 (1910年) 1916年 (1910年) 1916年 the party of the same property of the Transport to the second second areas to find the mand per core i antiss sales and a country in the second The same has promited on some man have determine you are South a court of the court of a first court of the court the last on three on a feet laters the apply habitable Autop property of Marine Suggester to exceed and Transfer training and distriction that is believe to

which the parties was the transfer of the parties of the Bergen einem ber um fer fareiten Gen und de bist beim jener periores is contained the filter common of other mention where is store ENTER TO I THE WAS A STREET THE PARTY OF THE the second secon The contraction frame i European & Back Share (Selfreyman Main) De 30 3 1 1000 The transfer of a second that have not before The same of the sa The same of the sa

The state of the s THE RESERVE AND ASSESSED TO SERVE AND ASSESSED ASSESSED. the state course the season within the contract of the state of And program for the hadroner for more BERTRAND FORGE DELPERS P NUTTO DES TEMPS de Suremo Marier, maioride de Carano, S. Laffant Mar. To project, 42 8.

> Prix exceptioning de la Società des Gens de Lattres a Paris



Dictionnaire HANSE

NOULIT

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

The state of the s 在中心的知识的是是 在第二十四年 生產

A STATE OF THE PROPERTY OF THE

Printed the second of the seco The state of the s

the same of the sa

The same of the sa

The second secon

The state of the state of the state of the state of

es o sime tally discount similar discountry and

And Jan Share and a graduate to the same of Brown water and the second second second

Supplemental Backers of the parties of the second

aitis, historien du bizarre

Eurté au problème du monstrueu.

्राप्ति । स्टब्स्ट स

Programme Commence of the Comm

Barrier with the control of the man place of the second

secra de l'imaginaire

Given the service of the second of the service grant when the service

المعارض والمراب هجها فيارها المصافيق الوليات والمستفاضي والم The street of th

Control of the Contro المراج والمعطوب المراج المعالية المراجع والمعطوب المراجع المعالم المعا

The second secon

Commence of the Commence of th

65 to <del>51</del>

an area of the

# portrait

# L'humour glacé de Jean Forton

On vient de de torpeur sucrée, de draps douteux et de bonheurs clandestins > (2). deux romans de cet vague (3) : le long des maisons de cet vague (3) : le long des maisons de cet vague (3) : le long des maisons de cet vague (3) : le long des maisons de cet vague (3) : le long des maisons de cet vague (3) : le long des maisons de cet vague (3) : le long des maisons de cet vague (3) : le long des maisons de cet vague (3) : le long des maisons de cet vague (3) : le long des maisons de cet vague (3) : le long des maisons de cet vague (3) : le long des maisons de cet vague (3) : le long des maisons de cet vague (3) : le long des maisons de cet vague (3) : le long des maisons de cet vague (3) : le long des maisons de cet vague (3) : le long des maisons de cet vague (3) : le long des maisons de cet vague (3) : le long des maisons de cet vague (3) : le long des maisons de cet vague (3) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet vague (4) : le long des maisons de cet écrivain bordelais. Il faut s'empresser de le redécouvrir.

L écrivit huit romans et, après le dernier paru, les Sables mouvants (1966), comme on lui refusait tout, il choisit de se taire, jusqu'à mourir d'un cancer du pou-mon, en mai 1982. Il avait cinquante mon, en mai 1982. Il avait cinquante et un am. « Je suis le pauvre nègre de Tombouctou », disait-il. Ignoré de ses concitoyens, oublié par les éditeurs et les critiques, à Paris, Jean Forton vendait des polycopiés de droit dans sa Librairie Montaigne, à Bordeaux, en face de l'Ecole nationale de la magistrature.

De sa vie antérieure d'écrivain, il conserveit, sur de hauts rayonnages
poussiéreux, envelopés de papier
brun, des exemplaires de ses livres.
Le jour où j'allai le voir, il monta
lourdement sur une échelle pour me donner l'Epingle du jeu et Cante-merle. Il m'avait aussi montré deux manuscrits: des nouvelles (1) et un roman, Pavane pour un viell enfant.

#### Un homme trop ardent

Bordeaux tue parfois lentement, d'amertume et de solitude, ceux qui veulent lui échapper sans la fuir. Hier, Louis Emié et Raymond Guérin, deux amis de Forton, aujourd'hui, Michel Ohl, ont subi l'emprise d'une ville où l'eau « sug-gère une sorte d'enlisement moite,

rééditer la Fuite et la On ne définira jamais mieux ce lutter contre l'apathie des Bordelais, un acte de foi, créant en 1950, pour Cendre aux yeux, qui rôde dans l'œuvre de Forton, des une revue, la Boîte à clous, qui ent



Dessin de BÉRÉNICE CLEEVE.

inégales des rues hantes, à la lisière de l'ombre et du soleil, il y fait divaguer Marc Frouville, habitué d'un petit café, un double de hi-même qui anticipe sur son propre

Bousquet et un « Hommage à Max Jacob », avec des articles de Jean Cassou et d'Henri Sauguet. Forton lança même une maison

d'édition éphémère pour faire connaître une plaquette de Guérin :

raire, le Radeau de la Méduse, Escales, Soleil, Flammes vives..., la Bolte à clous était d'une exigence absolue. Forton n'avait pas encore tenté – et manqué – sa conquête de

Du côté de chez Malaparte. Comme

d'autres revues du début des années 50 rayées de l'histoire litté-

La Fuite înt accepté en 1954 chez Gallimard. Suivirent l'Herbe haute, l'Oncle Léon, Cantemerle, la Cendre aux yeux, le Grand Mal, l'Epingle du jeu. Forton failli avoir le Goncourt avec la Cendre aux yeux. On le donna à la Loi, de Vailland. Je on le doma a ta Los, de valuand. Je suis allé voir son dossier de presse, rempli d'articles jaunis, assez mornes. Les éloges sont mesurés, les reproches plutôt vifs. Kléber Haedens aima le Grand Mal, où dispanier de la company raissent des petites filles, mais Henri Amouroux fut choque par le héros «ignoble» de la Cendre aux yeux. Maurice Nadeau trouva ce roman • plaisant à lire ».

La critique passa donc à côté de l'humour glacé de Forton. Elle en méconnut la grandeur et tomba dans le piège d'un réalisme de façade qui cachait un pessimisme sans recours. Elle ne comprit pas qu'en admirateur de l' Orphée, de Cocteau, et du Tabou, de Flaherty, Forton fut un visionnaire, un homme trop ardent pour faire banalement carrière. Mais, depuis sa mort, c'est un autre Forton qui commence : on le prend ensin tel qu'il était, tapant des pages terribles, entre deux clients, sur une vieille Underwood noire.

#### RAPHAËL SORIN.

(1) Trois nouvelles ont été publiées dans la revue Grandes largeurs, n° 4 et n° 6-7 (Diffusion distique).

(2) Le Nez de Bordeaux, par Pierre Veilletet, dans l'authologie le Retour du je, éditions Gaiilée, 1981. (3) Editions Pierre Seghers, 1951.

tièdes. Il a payé, fort cher, sa luci-

FREDERICK TRISTAN "LES ÉGARÉS" **Balland** 

### le feuilleton

217 22

• . . . . . . . . . . . .

### Pour lecteur ayant quatre vies devant soi

(Suite de la page 11.)

Le pis est que l'auteur semble s'en être aperçu le premier. Dans tout roman ou pièce, il se cache toujours la phrase fâcheuse, voulue ou échappée comme un lapsus, et dont le public, quand il s'agit de théâtre. s'empare méchamment comme d'une délivrance, lci, cet aveu se trouve page 259. « A quoi bon raconter tout ca? ». demanda Hathfertiti ... Hathfertiti devient tout à coup un personnage ami, dont on a envie d'encourager le bon sens, dont on regrette qu'il ne se soit pas fait mieux entendre du scribe, là-haut, qui poursuit sa tâche, sourd au doute de ses propres créatures.

L π'y a pas de quoi sourire. Quand un scribe de la dimension de Norman Mailer s'entête, c'est qu'il a de bonnes raisons. Le naufrage du Titanic mérite plus de perplexité que l'échouement d'un caboteur en baie de Paimpoi.

On devine ce qu'a espéré l'auteur du Chant du bourreau : s'arracher à l'Amérique contemporaine, s'immerger dans d'autres tenir debout un monde sorti de sa seule imagination, à force de phrases, grâce à une caravane innombrable de mots. Flaubert, comme beaucoup d'autres écrivains, a connu le même vertige prométhéen, avec Salammbő et avec son Saint Antoine, qui devaient susciter, à partir de rien, le grouillement de sociétés et de songes enfuis. Nuits des temps, ou la tentation de saint Norman!

Autre propos de Mailer : suggérer, croit-on, que nos consciences d'individualités distinctes dans le temps et dans l'espace sont des leurres, une invention occidentale relativement récente et vouée à une fin proche. Qui sait si nos énergies et nos mémoires séparées ne font pas partie d'une seule vasta mémoire, souvenirs du récitant, étalés sur plusieurs générations, sans le point fixe du moi périssable dont l'Europe a fait, pour quelques siècles, le nombril de la planète.

Un jour, peut-être, on s'apercevra que Nuits des temps désignait la notion d'individu comme une parenthèse dans l'histoire humaine, et en annoncait l'évanouissement, Pour l'heure, le constat exige du public une indifférence à la durée qui n'est pas encore la sienna. Comme le héros, les lecteurs doivent disposer de quatre vies et de sept âmes. Si c'est votre cas, devenez les pharaons de cette pyramide de papier. Si non...

BERTRAND POIROT-DELPECH.

Prix exceptionnel

de la Société

Dictionnaire

HANSE

DUCULOT

★ NUITS DES TEMPS, de Norman Mailer, traduction de Jean-Louis Carasso, R. Laffout édit., 720 pages, 92 F.

des Gens de Lettres à Paris

nouveau

des

difficultés

du

†rançais

moderne

### Pourvu qu'on ait l'ivresse...

d'un rêve absurde, d'un cau-chemar. Forton faisait ses débuts en ouvrant sèchement les portes d'un monde paralièle au nôtre et enivrant. Jean-François et Laure se couchent tôt un soir d'été. Ils n'ont rien à se dire. Lui se réveille, regarde sa femme qui dort. Il se lève, quitte la chambre, longe un couloir, se retrouve dans la rue. « Et ma joie naquit tout d'un coup, j'eus la certitude d'être libre, désormais, je me sentis heureux. »

Il marche vers la cité proche, s'assied au bord du fleuve, dans le noir. Tout le retient. Une fête d'abord, avec ses fusées et ses cli-ques. Hugo, un vieux clochard, coiffé d'un chapean haut de forme l'aborde, et lui parle de l'amour. Jean-François entre dans un hôtel où il rencontre Maîté, une petite bonne de quinze ans. Il l'embrasse sur la ensemble à la fête...

Longue dérive au centre de la rivière omniprésente et les lumières d'une ville qui s'amuse, la Fuite est un livre qui brûle à mesure. Jean Cayrol, un autre Bordelais, a su décrire ce désir et cette crainte de fuir, de tout larguer, qui écrasent le faible héros de Forton. On a le cœur qui chavire à ses côtés. Il porte en hii les moins avouables de nos han-

#### Le dur métier de vivre

Dans la Cendre aux veux, il v a aussi un médiocre qui cherche à s'étourdir. C'est un séducteur, presque un professionnel de la drague. Il habite, dans une maison du cours Belzunce, une chambre mansardée qui donne sur une « rue parallèle, étroite et laide ». Il passe par des périodes de fatigue et de tristesse où il n'a qu'une envie : dormir, être seul. Ûnc - angoisse diffuse »

Il croise un jour une fille de seize ans, lui emboîte le pas. Il ne la lâchera plus. Le visage d'Isabelle exprime tout ce que, jusque-là, il a cherché en vain, « la bonté, la pureté, la patience, l'abnégation ». Pour la prendre, il va utiliser ses vieux trucs et jeter aux yeux de l'enfant la . cendre . qui, en l'aveuglant, doit la lui livrer entièrement.

Chasse spirituelle bizarre, la Cendre aux yeux a la perversion effrayante d'un conte. Un ogre s'empare du corps et de l'esprit d'une gamine, s'amuse avec sans mesurer la portée de ses maléfices. On a rarement dit avec une telle perfection le dur métier de vivre et la manvaise foi qui permet d'aller de l'avant. Une sorte d'ironie froide, à la Swift, fait passer les aspects les

\* LA FUITE, de Jean Forton, Galimard, 218 pages.

\* LA CENDRE AUX YEUX, de

# ARTHAUD - LES GRANDES CIVILISATIONS

Décembre 1983 : parution du 19<sup>e</sup> volume



L'œuvre d'Albert Soboul

LA CIVILISATION ET LA RÉVOLUTION FRANÇAISE tome 1 : LA CRISE DE L'ANCIEN RÉGIME tome 2 : LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

> Vient de paraître tome 3 : LA FRANCE NAPOLÉONIENNE

Du 18 Brumaire à 1815 : un quart de siècle qui revit avec un étoumant relief. Au-delà des discussions que suscite tonte œuvre originale, le dernier livre d'Albert Soboul fait apparaître, chez l'auteur, l'extrême ampleur de comaissances, soigneusement recueillies et contrôlées et la rare aptitude qui lui permettait de les dominer et d'en tirer des tableaux hauts en couleurs. Albert Soboul a manifesté dans son dernier livre la science et le talent qui lui ont fait occuper une place de choix parmi les érudits d'aujoud'hui.

488 pages de texte, 188 illustrations noir et blanc, 16 planches couleurs, 17 cartes et plans en 2 couleurs.

**EXPOSITIONS** 

#### Les chambres de lumière

Quatre espaces sensibles pour un parcours d'illusion, quatre volumes à première vue vacants et nus : voilà ce que James Turrell, le Californien, a installé à l'ARC, en marge, audelà, aux antipodes de l'actuelle exposition - Electra - et de tous ses néons scuiptés.

Ne pas s'attendre à une - installation - classique : un peu comme Max Neuhaus il y a quelques mois avec ses indiscernables environnements sonores, Turrell n'a rien à présenter. Rien? Ne montrerait-il que du vide? Serait-t-il seulement un descendant attarde de l'Yves Klein qui, en 1958, invitait deux mille personnes à la galerie Iris Clert pour le vernissage d'une salle privée de tout tableau mais dont les murs avaient été repeints d'un beau blanc? En fait, Turrell, ici, et pour la première fois en France, propose une demonstration de son art, de son génie de la lumière. (Alice, et la « traversée des apparences .).

Turrell est un peu connu en Italie grâce à une commande de la collection Panza à Varèse, il a été reconnu à Amsterdam et Bâle, et à New York ou le Whitney Museum lui a organise une rétrospective en 1980. Illumine aux allures tranquilles de ieune quadragénaire barbu, style côte Ouest des Etats-Unis. il a fait partie dans les années 60 du mouvement des minimalistes radicaux; maintenant il travaille dans le cratère de Roden, un volcan endormi situé dans le Painted Desert, non loin du grand Canvon où il creuse des cellules et des tunnels ouvrant sur le ciel, sur la clarté changeante des ciels. Là-bas, il devient homme termite, fasciné par les effets de durée, ou simplement ermite éperdu des secrets et pièges de la perception. Làbas, à flanc de cratère, il élabore depuis 1974 une alchimie de la transparence.

■ LA MORT DE FANIA FÉNE-LON. - Fania Fénelon, auteur de Sursis pour l'orchestre (Stock 1976), du Kremin-Bicêtre (Val-de-Marne) à l'âge de soixante-quinze ans. Dans son livre, elle racontait comment, déportée livre, elle racontait comment, deportée à Auschwitz à vingt-cinq ans, elle avait été amenée à participer au seul orchestre de femmes de l'univers concentrationnaire, dirigé par Alma Rose, la nièce de Gustav Mahler, morte en captivité (le Monde du 4 juin 1976). Sursis pour l'orchestre, qui a conmu un succès pour l'orchestre, qui a conmu un succès aux Etats-Unis, a été adapté par Arthur Miller pour la chaîne de tétévision C.B.S. Le film, réalisé par Daniel Mann et intitalé Playing for Time — d'une durée de trois beures. — a été construelle Vanesse Palgraya. — a été diffusé aux Etats-Unis en 1980 et en France en 1982 (le Monde du 22 avril

BAllet-théâtre Joseph-Russillo s'implantera à Toulouse au début de 1984. La compagnie, qui compte une vingtaine de danseurs, sera désormais sou-

En dehors, prétend-il, de tout mysticisme, et sans prétendre, non plus, jouer au jeu de la caverne platonicienne, il attend, guette les lunaisons et les équinoxes, il patiente avec les saisons. Contemplatif intéressé, il collectionne les sensations, observant le long des chemins souterrains les variations de sa propre conscience d'une échancrure de lumière à l'autre ; ensuite il remonte à l'air libre et l'horizon lui semble avoir des courbures nouvelles.

Il y en a qui boivent de l'alcool, d'autres se droguent, certains encore ont besoin de naviguer longtemps en pleine mer pour le plaisir insigne d'éprouver à leur retour le mal de terre. Lui, Turrell, creuse dans le désert et il a tellement creusé... creusé la question - cette énigme de la lumière - qu'il est capable d'en donner davantage qu'une idée dans l'espace clos d'un musée. Il crée artificiellement une représentation de ce que la nature à de plus immatériel, en bâtissant dans l'air des ambiances nées de projecteurs à quartz, d'ampoules à l'argon ou au xénon, de tubes fluorescents. Et pour que toutes ces sources lumineuses disparaissent, le velum servant de plafond a été peint et repeint en blanc juqu'à l'opacité. Hermétiques et translucides à la fois, les toits et les murs de ses - chambres de l'esprit - ont pour rôle unique et neutre de diffuser des variations de colorations tantôt tangibles, tantôt insoupçonnables de la lumière. Elle n'est plus destinée à éclairer quoi que ce soit, ni aucun objet, ni aucune image.

#### immersion

On entre là dedans, on «s'immerge - ainsi que le conseille Turrell. C'est une ensilade de quatre pièces, aux proportions différentes, un antilabyrinthe. Il s'agit d'une expérience à ressentir comme on ressent par exemple dans la salle des Nymphéas de Monet, l'humide, l'aquatique. Mais cela n'a rien de commun : ici les couleurs n'existent pas, ne reflètent aucune réalité préa-lable. Rien n'accroche l'œil, et c'est pourtant le regard seul qui d'abord est sollicité. Bientôt, affluent des pensées muettes, surviennent de petits vertiges. L'imagination s'abandonne, bifurque, s'échappe puis se ressaisit. La raison poussant - et ce désir têtu de vérification on revient sur ses pas, on refait le chemin à l'envers, en marquant des arrêts, en s'attachant à multiplier les points de vue, on s'immobilise, on se end à trouver très insolites. le honettes des antres visiteurs. Les perspectives s'inversent et le couloir en demi-cercle qui au départ vous apparaissait rose, semble maintenant baigné d'orangé. Ce long et vaste hall d'abord perçu comme aussi blanc et stérile qu'un bloc opératoire n'est plus que suidité bleu-tée. Bachelard disait : « D'abord il

MONNAIE

Vous voulez marquer l'événement ? Une rencontre, un mariage, une naissance, un succès...

d'Émile RÖUSSEAU, éditée par la Monnaie de Paris. Diamètre : 95 mm. Bronze : 205 F. Argent : 4255 F\*.

n'v a rien, ensuite il v a un rien profond, puis une profondeur bleue -. Bachelard avait raison. Il aimerait ça, l'évanouissement des murs, les vibrations fragiles immatérielles, œ sentiment par instant très concret en revanche de privation sensorielle, de silence épais comparable un peu à l'impression bizarre que cela fait de chanter dans une - chambre sourde », dénuée de tout écho, de parler sans s'entendre soi-même. Quinze pas plus loin, au contraire, la moindre parcelle de lueur semble résonner, volatile.

La chose la plus spectaculaire de l'installation de James Turrell est à découvrir dans la première des quatre salles, ou la dernière selon le sens que vous emprunterez. Ce volume-là, cubique, a été laissé dans la pénombre. En y pénétrant on croit voir accroché un grand tableau monochrome gris. On approche pour voir. On a un doute. Et la main ne peut s'empêcher de toucher. Surprise. Elle passe, la main, à travers ce que l'on croyait être une toile. Il s'agit seulement d'une ouverture découpée dans une cloison donnant sur un autre cube, un espace plus réduit empli d'une espèce de brouillard grisâtre et dense. On se recule, hypnotisé. Effet d'optique? Trompe l'œil? La seule explication rationnelle est la différence d'intensité entre la lumière éclairant directement la salle et sa diffusion ambiante dans le second espace.

Les gens de théâtre, les metteurs en scène d'opéra, les décorateurs toutes destinations - qu'ils travaillent pour l'amour de l'art ou au service d'architectes d'intérieur - doivent aller voir ça. Et aussi les scientifiques, même si l'illusionniste du volcan se déclare plus soucieux de poser des questions que d'y répondre. On sort de là aussi intrigué que des tombeaux des rois égyptiens concus afin qu'un trait de soleil parvienne jusqu'au plus profond du sé-pulcre. Avis aussi aux musiciens, un minimun intéressés par la composition électronique en temps réel. Avis enfin aux rêveurs qui se souviennent de leurs fraveurs d'enfance quand les phares d'une voiture dans la muit venaient balayer en tournant les murs de leur chambre.

La science de Turrell est expérimentale, il n'ignore rien de ces soirs d'avril où le crépuscule bascule du rose au mauve, et au violet violent. Il n'ignore rien du rayon vert, ni des orages de chalcur, ni de ces matins où l'on dit : • Le plafond est bas, l'air est compact. Il va neiger. Vous avez vu la lumière? >

#### MATHILDE LA BARDONNIE.

P.S. Nous avons vu l'exposition de nuit Durant le jour, les lumières, paraîtil, changent encore. Signalons que le musée est ouvert an public le soir chaque mercredi, jusqu'à 20 h 30.

Arc, Musée d'art moderne de la Ville de Paris, jusqu'au 29 janvier.

11, quai de Conti, 75270 PARIS CEDEX 06

Ayez le geste original en offrant un présent prestigieux, qui défie le temps : LA MÉDAILLE CALENDRIER 1984, œuvre

BON DE COMMANDE à remplir et à renvoyer à : LA MONNAIE DE PARIS, 11, quai de Conti, 75270 PARIS CEDEX 06.

Nom ...... Prénom ......

□ chèque postal

DE

□ mandat-lettre

### **THÉATRE**

### Molière, ou l'autodéfense sceptique

(Suite de la première page)

Et Lysidas, l'écrivain, qui semble assis entre deux chaises, pense que « plaire au public » n'est pas tout, qu'il s'agit de savoir si « la pièce est bonne », si elle recueille les suffrages des « connaisseurs ».

Molière conduit ici le débat capital, celui de l'incompatibilité possible entre la dimension d'une œuvre et son succès public. Molière sait très bien qu'il peut arriver qu'une œuvre faible « plaise » et qu'une pièce majeure fasse un four, ou ne « plaise » qu'à demi. Et il vient justement d'en avoir une preuve, à aquelle il fait alkusion dans la Critique de l'Ecole des femmes, lorsqu'il fait dire à son Lysidas que de « grands ouvrages » se trouvent dans « une solitude effroyable », alors que € des sottises > font courir € tout Paris ».

C'est qu'une quinzaine de jours après la création de l'Ecole des femmes, qui a fait chaque soir salle comble, le grand Corneille a présenté, vers le 15 janvier 1663, une nouvelle tragédie : Sophonisbe.

Sophonishe est le « grand ouvrage » par excellence, un magnifique poème sur la résistance des Africains à l'occupation romaine (l'action est située à Cirta, l'actuelle Constantine), et Molière aime passionnément les tracédies de Comeille. Il aime les interpréter. Or Sophonisbe n'a pas fait salle comble, loin de là.

La pièce a rencontré un demiéchec, ce qui a dû d'autant plus chagriner Molière qu'il est, juste à ce moment, en froid avec Corneille, et avec son frère Thomas Comeille; la brouille cessera plus tard, et Corneille confiera de nouveau à Molière ses tragédies. Attila (1667) et Tite et Bérénice (1670).

#### Les catégories de Corneille

Ce souci qu'éprouve Molière à propos de l'échec public relatif de Sophonishe l'incite à introduire indirectement, dans le débat sur le «succès» des pièces que tiennent les personnages de la Critique de l'école des femmes, l'ombre de Comeille. Lysidas, qui pense que le tout n'est pas de «plaire», fait soudain appel aux «règles de l'art». Or Comeille veneit de publier un «Discours du poème dramatique», dans lequel il affirmait qu'il ne faut pas plaire seulement, mais qu'il faut « plaire selon

Aux tenants du «seul plaisir des spectateurs», Corneille oppose «ceux qui pensent ennoblir l'art, en lui donnant pour objet de profiter «Horace nous apprend que nous ne saurions plaire à tout le monde si nous n'y mêlons l'utile, et que les gens graves et sérieux, et les vieillards, les amateurs de la vertu, s'y ennuieront, 's'ils n'y trouvent nen à profiter.a

Bon, il est permis de contester les catégories que donne Comeille : des

PARIS

adolescents, ou des amateurs du vice, peuvent s'avérer des spectateurs aussi exigeants que des vieillards ou des vertueux. Mais le grand mérite de Corneille, dans ces fignes, est de se poser en adversaire du laisir pour le plaisir», d'ébaucher un raisonnement, de définir certains publics, en s'inscrivant contre la loi sacro-sainte du bon droit de la majo-

La critique des créations de l'esprit, au théâtre comme ailleurs, se heurte de nos jours encore, avec la même acuité, à cette contradiction des goûts. Souvent, la pièce qui « plaît » au public déplaît aux « gens graves et sérieux », cette minorité que définit Corneille. Ou bien c'est l'inverse. Dans la Critique de l'école des femmes. Molière fait dire à la spectatrice qui défend sa pièce : « C'est une étrange chose de vous autres, Messieurs les poètes, que vous condamniez toujours las pièces où tout le monde court, et ne disiez jamais du bien que de celles où personne ne va. » On croirait entendre

La Critique de l'école des femmes est ainsi une œuvre très bizarre. Molière s'y emploie beaucoup moins à protéger sa pièce. l'Ecole des femmas, qu'à faire toucher la vanité de toute critique, favorable ou hostile. Chaque argument peut se retourner contre lui-même. Aucune référence n'est fiable. Les deux personnaces auxquels Molière donne la tâche de célébrer, en principa, l'histoire d'Arnolphe et Agnès, peuvent nous paraître tantôt clairvoyants, convaincants, tantôt stupides et presque odieux.

Mettre en scène cette Critique de l'école des femmes, ce serait donc laisser le choix », ce serait prienter des comédiens vers l'imagination de personnages plausibles, changeants; ils joueraient des partisans de Molière, qui peuvent au besoin errer, des ennemis de Molière, qui peuvent tout à coup voir juste. Il faudrait une vision ouverte, un peu indécise, de cette discussion à bâtons rompus. Or Jacques Rosner, aujourd'hui, à la Comédie-Française, a voulu superposer à la critique de l'Ecole des fernmes, que donne Molière, une autre critique : celle de la société « littéraire » de ce temps-lè.

#### Religion faite

Si l'on excepte un domestique, maquillé en Africain, qui apporte du raisin et des rafraîchissements, et qui a une démarche digne (Molière lui fait même manifester une certaine insolence envers ces messieurs-dames), les personnages de La Critique, vus par Jacques Rosner, amis de Molière

grotesques. Voix haut perchées. gestes chichiteux, costumes d'un hixe hideux. Jacques Rosner soutigne si férocement les privilèges, l'argent, le mauvais goût, le désœuvrement de ces gens-là, que la parole de Molière, qu'ils se jettent à la figure comme un babillace de perruches, pard besucoup de sa richesse, de ses contradictions, de son charme, de son intelligence, et de son désenchantement.

. ....

THE PARTY OF THE PARTY OF

The second secon

The Control of the Co

1.1

10.00

.. ..

Same Witten

Big official

ار مالي د المالية

ACCES STATE OF STATE

بروبن<sup>رو</sup>.

VIP. P.

Carrier .

MS Us.

The state of the s

Secretary of the second

See the series of the series

W. Links

Jannies Rosner ne pouven nes mener de front une satire systématique des salonnards de ce temps-là et une mise en valeur du propos si subtil et si médité de Motière. Oblitérée et appauvrie, la Critique de l'école des femmes devient alors une pièce bavarde, et plutôt faible.

Restent quelques bons moments dus, meigré tout, à la patte de Rosner, artiste efficace, et au jeu plus réfléchi de tel ou tel comédien, Jacoues Destood (l'auteur dui ne croit pas que le public soit bon juge), Nathalie Bécue (un personnage singulier, qui feint de changer de chemise au cours de la discussion), Yves Gasc (l'avocet de Molière, tantôt brumeux, tantôt tout feu tout

L'Ecole des femmes, qui est présentée ensuite, est un chef-d'œuvre si enraciné en chacun de nous, si « fusionné » à nos mémoires, à nos consciences, qu'une nouvelle prise en scène n'en modifie pas l'image ni l'écoute. En chaque spectateur la religion est faite, et un compte rendu ne peut qu'indiquer la prestation des comèdiens.

Jean Le Poulain (Amolphe) propose une alliance de clowneris et d'angoisse. Il sait figurer d'une façon issante, per des signes simples, ce que Pascal appelle « un homble abattement de cœur ». Il cède parfois un peu trop à une maîtrise d'effets surs, assez extérieurs, qui suscitent mécaniquement des rires faciles.

Nathalia Bécua (Agnès) indiqua avec une sureté calme le caractère d'une jeune fille qui a passé sa première enfance dans une ferme, puis a été sciemment privée d'ensaignement par des religiouses, puis se trouve séquestrée par un vieux garcon fantasque (pour ne pas dire plus), mais qui s'est construit l'idée claire de ses droits. Cette jeune actrice diffuse une énergie, et elle sait exprimer la présence d'esprit. dépourvue de ruse, de l'Agnès de

Interprétation fine, précise, et non sans une fraîche poésie, de Guy Michel (Alain, le domestique soidisant faible d'esprit).

MICHEL COURNOT.

★ Comédie-Française, 20 h 30.

#### DANSE

#### A L'OPÉRA

### Rudolf Noureev dans « Don Quichotte »

musique de Minkus, chorégraphie de Rudolf Noureev d'après Petipa, qui fut remonté sur la scène du palais Garnier en mars 1981 (date de la création au Théâtre Marie pétersbourgeois: 1869).

Cette version intégrale en trois actes, venant après celle de Raymonda, permet an corps de ballet d'abattre avec ardeur les espagnolades ou danses giranes qui se succèdent à la chaîne dans les décors goyesques que M. Nicholas Georgiadis a très intelligemment décrochés du seizième siècle de Cer-Vantès.

Là encore, les moindres éléments sont employés à fond et la performance collective est d'autant plus remarquable que la troupe de Don Quichotte n'est pas la même que celle de Raymonda. Citez-moi une Académie de danse au monde capable de produire deux troupes aussi proches de la perfection pour interpréter un grand ballet folklorique après un grand ballet classique. Cette joie de danser toute neuve que manifeste le corps de ballet, c'est le seul Nourcev qui en est l'inspirateur. Le savoir implanté à l'Opéra d'une manière permanente comme directeur de la danse est déjà revigorant pour la compagnie.

Quand il lui arrive de payer de sa personne sur scène, donnant le meilleur de lui-même, se sentant pour la première fois sans doute de sa carrière aventureuse « comme chez lui » dans le pays qui le premier lui a offert la liberté, sa présence magique en même temps que son respect de la discipline classique se communiquent à tout le plateau. C'est le spectacle de prix qu'il donne certains soirs aux côtés de l'exquise et

L'Opéra a repris Don Quichotte, divinement dansante Mª Loudières.

A la tête du corps de ballet, les prix de beauté andalouse se disputent entre Mas Stephant, Serruti et Landault et le cœur de ces belles entre MM. Bernard Boucher et Olivier

J'ai un peu révisé mes réserves à l'encontre des airs à danser de Minkus: moins élégamment tournés que ceux de Tchalkovski, bien entendu, mais frappés dans le même rythme sinon dans la même inspiration de Delibes. Mais mon âme d'aficionado réprouve toujours autant les véroniques contestables que distribuent généreusement à tout va les belluaires : si un toro « passait » à ce jeu-là, quel carnage !

OLIVIER MERLIN.

#### CINEMA....

#### Mort du réalisateur soviétique Grigori Alexandrov

Le cinéaste soviétique Grigori Alexandrov vient de mourir des suites d'une longue maladie. Il était âgé de quatro-vingts ans.

[Né en 1903, Grigori Alexandrov est pendant. dix ans assistant puis co-metteur en scène et coscénariste d'Ei-senstein. Il tourne son premier film en 1932 (l'Internationale). En 1934, avec les Joyeux Garçons, il signe, sur une partition de Chortakovitch, la première comédie musicale soviétique, un genre dont il restara le maître (Volga, Volga, le Ctrque, le Printemps). Pessionné de recherches techniques, il en nouvrira quelques documentaires de commande, et aborde aussi les problèmes conte rains (Rencontre sur l'île d'Elbe). En-fin, on a pu voir en 1979 une version plus complète de Que viva Mexico (co-réalisé avec Eisenstein), dont Alexan-dement l'enverse.

and the state of the state of PARK ALEX Park of the Committee

and the second of the 1.80歳を7年ま に 毎年 STATE OF THE STATE 1 200 The second secon 化二氯乙烯医 粉 解 一体 .... TREATER OF THE Company of the same of the company o 机溶 的复数物性缺陷

Table 18 Sept Track Object Comments

Track A Charles Be Service

Charles The Charles Be Service

Charles The Charles Be Service

Address The THE ROTTE SECTIONS CHANGE STEEL ST. AND CO. 化煤料 解心症 化二二 Access Comme 化三重加液管 田 紅海 with a second of the second 海头,人名维克尔森。

TRANSPORT OF THE RESERVE was to the state of the state of STATES SAND  $(1, 1, \dots, n) \in \mathbb{N}_{2^{n}} \times \mathbb{N}$ growing and agreement control and Land Book Storm Committee of the A CONTROL OF THE CONT

東海でる 協力した Make the notice of the second The section against .. yen ∞. e THE STATE OF Maria Service 2 in a i Millian mak Katangan Now the Contraction ・ 大事 大事 (channels) # 1 a 13 THE THE PROPERTY OF THE PARTY.

ক্ষমিক প্ৰায়ে সাধাৰ ইপ্ৰায়ে ১০০ চনা স্থান And the second s THE PARTY OF A Defends in the second of the second The second of And the second of the second o بسانيدانگ ادارات EXPLANA FAMILY OF Yu. Taran and the second se

1467 King (1871) The second of th Programme and the second second Entropy of the second

State of the same of the same ATTER TO SERVICE STATE OF THE 2144 وم الاستان المناسبة الماسية 

METERS THE STATE OF THE SALE OF PERSONAL DESIGNATION Haller Contract (CENTRAL) FEBRUARY OF TREES. r-34. TARRAS 28 CE SERVING Chapties the water

EMPREY TRACE SERVICE ER har get 2h 1 shirt Expair Berick ... And the second s يد ورست A St. Marting and the second 133 Marries Mainten Be Charles specific sections PRIST NE SALL of a Bulkings of Theory

Marie Committee and STATE OF THE SALES OF THE SALES OF TOWN . T. MARRIED \_ يورد بنائد Service of the party A maje of 1 a come The Contract of the Contract 等在1966 自己主义。 第二章 NATIONAL MARKET 

The first of the parties of the second of th a day. Vidual REED IN THE La Language

PROBLEM SANTON 26---



à l'ordre du régisseur des recettes de la Monnaie de Paris

□ chèque bançaire

Prix garantis jusqu'au 29 février 1984 seulement.

D médaille(s) calendrier en argent

efficiently, all their Wife.

America with the spice of the land

-

And the second second

The same of the sa

-

SHE THERE IS NOT THE

Street HE SHE SHEET

the see that the second

in the state of the same

Marie Street Street

and the state of

Annual Mark & Con-

the birestale motion .

The second second Contractor to Water Street

وهوس يتباو و

and the second of the second

The second second second

We Kromer was build

and the second second

The second second second

98 NA THE PRESZ

The second of the second

The state of the same and

🔁 - Mari (Allen) (1 an 1985)

and and the state of the second second

Berger Charles & Commission

And the street

ويهد ما بالمومية مراديها الأ

Addition was only the same and the same of

AND A SECURE OF SECURE

AND THE SHAPE OF A

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF - water the company of the company o

design like in the registration

and the state of t

A TOPP OF THE REAL PROPERTY.

ment y harring and a law 

FRITAL WALL BY

THA SE SELE

Settore and the second of the second

Company of the Company

and and a second

Manager was an income

ger ander <mark>nage</mark> grand i de

برويت بالواد ب

ing and despetation was

ويعر بدود دوه أناعه الأبهيات والدا

gan water file gar ya. Yan antar wa anaa sa water gar Yan antar sa water s

الها ميمه الافلح الرجماسيج

المراهد والمعجر

10. 10 × 100

-- 4---

4 CH (44 44)

the state of the state of

بد العشولا

anggaga kanalan dan kanala Kanalan kanalan dan kanala

lière, ou l'autodésense sceptique

रामक क्षेत्र राष्ट्रका व केलात कुछ । स्टब्स केला केला केला क

The first state of the state of

manifes of the same of the sam

THE RESERVE AND DESIGNATION OF THE PARTY OF

The second secon

the real of the second ways to be a super-

Martine at the second of the second of

Briefel Englishment of the late

The second secon

The first section of the section of

Mar Marinette Committee Co

The car strains of the case of

Selection the protection of th

A SECTION OF THE PROPERTY OF T

The property of the property o

The second secon

The second of th

THE YEAR OF THE

A STATE OF THE STA

The second of th

Benedicture (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (199

المكاف والمراجع والمعاول والمساووا

<del>ladia</del> de <del>a</del>nte de la composition della compos

The second secon

Section of Artists of the County Section 2

200

SECTION MADE ON THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

Alexandria de la directiva de despois El montegere de la como de la composición della composición dell

10 mg 10 mg

a rahar yang

מעל ויני א יי

the state of

and the area

# **SPECTACLES**

Les salles subventionnées

et municipales

PETIT TEP (797-96-06), 20 h 30 : Clair

THEATRE MUSICAL DE PARIS (261-

rionacties).

CARRÉ SILVIA-MONFORT (531-28-34), 20 h 30 : le Dermier Soliste (J.-P. Parré).

A. DEJAZET (887-97-34), 20 h 30 :

20 h 30 : le Maje ATELIER (606-49-24), 21 h : Cocton-

BOUFFES - PARISIENS (296-60-24),

Management of the second of th CALYPSO (227-25-95), 20 h 30 : les Deux Fils de Pedro Nerf de Bœuf; 22 h : la Maison james. CARREFOUR DE L'ESPRIT (633-48-65), 20 h 30 : Zod, zod, zod, ...iaque.

> C.C. 17 (227-68-81), 20 h 30 : Meantre COMEDIE-CAUMARTIN (742-43-41), 21 h : Reviens dormir à l'Elysée. COMÉDIE: DES CHAMPS-ÉLYSÉES (720-08-24), 20 h 45 : Chacun sa vérité

COMÉDIE DE PARIS (281-00-11), 21 h : l'Ormaio. CONSTANCE (258-97-62), 20 h 30 : Théâtre forain de J. Cocteau.

EDOUARD-VII (742-57-49), 21 h : Ma-ELDORADO (208-23-50), 20 h 45 h : le

ESSAION (278-46-42), I : 21 h : Agatha ; IL 21 h : Finistère.

GALERIE 55 (326-63-51), 20 h 30 : Toad of Toad Hall. HUCHETTE (326-38-99), 19 h 30 : la

Cantatrice chauve; 20 h 30 : la Leçon; Les concerts
21 h 30 : Finck et Matho. LIERRE-THEATRE

LUCERNAIRE (544-57-34), L 18 h 30 : le Fou et le Créateur ; 20 h 30 : les Jour-nées orageuses de Garounski ; 22 h 15 : Journal intime de Sally Mara. — IL Journal intime de Sally Mari. — II. 18 h 30 : Recatoupilu; 20 h 15 : Six heures an plus tard; 22 h 30 : le Frigo; — Petite salle, 18 h 30 : la Figurante d'opéra; 22 h 30 : Oy, Moyshele, mon

MARAES (278-03-53), 20 h 30 : Le roi se ATMOSPHÈRE (249-74-30), 20 h 30 : Jo

MARIGNY, safie Cabriel (225-20-74),
21 h : les Sales Mômes.

MATHURINS (265-90-00), (D. soir, L.),
21 h, dim. 15 h et 18 h 30 : le Bonheur à

65-05), 21 h 30 : R. Franc. MATHURINS (265-90-00), (D. soir, L.), 21 h, dim. 15 h et 18 h 30 : le Bonheur à

MOGADOR (285-45-30), 20 h 30 : Cy-

rano de Bergerac.

MONTPARNASSE (320-89-90).

20 h 45 : Comment devenir une mère juive en dix leçons. — Petite salle,

20 h 30 h : le Journal d'un bonsme de

PALAIS-BOYAL (297-59-81), 20 h 45: h Fille sur la benquette arrière.

PALAIS DES SPORTS (828-40-90), 20 h 30: Un homme nommé Jésus.

PLAISANCE (320-00-06), 20 h 45: he Pierre de la folie.

POTINIÈRE (261-44-16), 20 h 45 : Il Signor

RADEAU DE LA MÉDUSE (320-91-37),



RENAISSANCE (208-18-50), 20 h 45 : Vincent of Margot.
7, RUE CONSTANCE (367-79-40), 21 h : Lon du granier. STUDIO DES CHAMPS-ÉLYSÉES (723-

STUDIO FORTUNE, 21 h : la Petito Bouffe. TEMPLIERS (278-91-15), 20 h : Misson; 21 h : Moneicus Tristan Bernard. THEATRE D'EDGAR (322-11-02), 20 h 15 : les Bebes-cathes ; 22 h : Nous on fait où ou nous dit de feire.

THÉATRE A. BOURVIL (373-47-84), 20 h 15 : les Dames de fer ; 21 h 30 : Y'en a marr\_ez vuos. THEATRE DE DEX-HEURES (606-07-48), 20 h : Naïves fiirondelles ; 22 h 15 : Au secous papa, maman vest me tres. THEATRE NOER (346-91-93), 20 h 30 : h

Bourique.
THEATRE DE PARIS (280-09-30) L.
20 h 30 : les Trois Mousquetaires. — II.
20 h 30 h : Sortilèges.
THEATRE PRESENT (203-02-55), 20 h h :

THEATRE DU ROND-POINT (256-70-80), 20 h 30 : Savannah Bay; . – Petite salle, 20 h 30 : Lettres d'une mère à aon fils. THEATRE DU TEMPS (355-10-88), 21 h: THEATRE 13 (588-16-30), 21 h : la Pegame

THÉATRE 18 (226-47-47), 22 h : Flora par TOURTOUR (887-82-48), 18 h 30: Un meri à la porte; 20 h 30: Le soleil n'est plus aussi chand qu'avant.

TRISTAN-BERNARD (522-08-40), 21 h; VARIÉTÉS (233-09-92), 20 h 30 : l'Esi-

Les cafés-théâtres

AU REC FIN (296-29-35), 20 h 30 : Tohn-Bahut; 22 h : le Président. BEAUBOURGEOIS (272-08-51), BLANCS-MANTEAUX (887-15-84) I : 20 h 15: Arenh = MC2; 21 h 30: les Démones Louiou; 22 h 30: les Sacrés Monstres. — Il: 20 h 15: les Catés; 21 h 30: Last Lench, Dernier servica; 22 h 30: Fouillis.

CAFÉ DE LA GARE (278-52-51), 20 h: Chant d'épandage; 22 h 15 : l'Auvent du CAFÉ D'EDGAR (322-11-02) I : 20 h 15 :

Tiens, woild deux boudins; 21 h 30: Mangeuses d'hommes; 22 h 30: Orties de secours. — II : 20 h 15: Dieu m'tripote; 21 h 30: le Chromosome chatomileux; 22 h 30: Pais voir tos Capidou. L'ÉCUME (542-71-16), 20 h 30: Aquarelle; à 22 h: Brindille.

ESPACE-MARAIS (584-09-31), 20 h 45 : les Fanes amères d'Antoine-Auguste Par-LE PETIT CASINO (278-36-50), 21 h :

Je veux être pingonin; 22 h 15 : Attention, belles-mères méchantes. POINT-VIRGULE (278-67-03), 21 h 30 : le Ticket ; 22 h 30 : Moi je craque, mos parents raquent. PROLOGUE (575-33-15), 20 h 30 :

RESTO-SHOW (508-00-81), 21 h 45 : SENTIER DES HALLES (236-37-27),

20 h 15: On est pas des pigeons; 22 h : Vous descendez à la prochaine ? SPLENDID SAINT-MARTIN (208-21-93), 20 h 30 : la Surprise; 22 h : les TROIS SUR QUATRE (327-09-16), VIEILLE GRILLE (707-60-93), 20 h 30 :

Théaire de la Bastille, 20 h : H. Deizvanit, Cl. Lavoix, Schönberg, Ginastera, Satie. Salle Gavena, 20 h 30 : Nouvel orchestre philharmonique de Radio-France, dir. : S. Doron (Haydn, Mozart). Egilse Salast Julion le-Paswre, Ensemble Egile Saint-Julies-le-Pauvre, Eusemble instrumental de l'Orchestre symphonique franco-allemand, dir. : J. Thorel (Vivaldi). Laceranire, 21 h : A. Asseliz (Chopis).

6-45), 21 h 30 : R. Frinc.
CHAPELLE DES LOMBARDS (35724-24), 22 h 30 : P. Wognin.
DÉPOT-VENTE (624-33-33), 21 h :
L. Allison, Trombone Force V.
DUNOIS (584-72-00), 20 h 30 : F. Van

Hove, D. Lazro, P.-B. Lomme. ESPACE BALARD, 20 h : Ozzy Os-

bourne, Y et T.

MANU MUSICALE (238-05-71),
22 h 30: F. Mechali Sextet. MEMPHIS MELODY (329-60-73), PHIL'ONE (776-44-26), les 22, 23 : Ray

Lenna.
PETIT JOURNAL (326-28-59), 21 h : jen: Watergate Seven + One.

jen: Watergate Seven + One.

PETIT OPPORTUN (236-01-36), 23 h:

D. Pifarely, P. Jacobsen, R. Del Fra,
R. Dervien.

SLOW CLUB (233-84-30), 21 h 30 : CL

SUNSET (261-46-60), 23 h : Ch. Escoude, T. Rahesson, O. Hutman, J.-M. Jafet. TWENTY ONE (260-40-51), 21 h : Quar-VIEILLE HERRE (321-33-01), 21 h :

Les festivals FESTIVAL D'AUTOMNE (296-12-27)

Thiltre

Théâtre de Paris (280-09-30). - Petite suile, 20 à 30 : Sortilèges.

Opica de Paris (742-57-50), 20 h : Orches-tre du Théâtre national de l'Opéra de Paris, dir. Z. Mehra (Webern, Wagner, Verdi).

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles «LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES»

281-26-20+ (de 11 heures à 21 heures,

sauf les dimanches et jours fériés)

Jeudi 22 décembre

# cinéma

Les films marqués (°) sont interdits sux moins de treixe sus, (°°) sux moins de dix-buit sus.

La Cinémathèque

CHAILLOT (784-24-24) Le colonel Durand, de R. Chanas ; 19 h : Applanse, de R. Manoulian ; 21 h : le Por-trait de Dorian Gray, d'A. Lewin. BEAUBOURG (278-35-57)

15 h : les Amours d'Omar Khayyam, de W. Dieterie ; 17 h : Panique année 0, de R. Milland ; 19 h, Cinéma polousis : Ko-no-piel-ica, de W. Lesznzynski.

Les exclusivités

L'AMIE (All., v.o.) : Studio de la Harpe, 5 (634-25-52).

A LA POURSUITE DE L'ÉTOILE

(Ital., v.o.): Clumy Ecoles, 5 (354-20-12): Biarritz, 5 (723-69-23). -(V.L.): U.G.C. Opéra, 2 (261-50-32). ANDROIDE (A., v.o.): Movies, 1" (260-43-99); Ambassade, 3" (359-19-08). — (V.f.): Arcades, 2" (233-54-58). LES ANGES DU BOULEVARD (Chi., v.o.): Olympic Luxembourg, 6 (633-97-77); Olympic Entrepht, 14 (545-35-38).

35-38).

A NOS AMOURS (Fr.): Gaumont Halles 1= (297-49-70); Impérial, 2= (742-72-52); Hantefenile, 6= (633-79-38); St-André-des-Arts, 6= (326-48-18); La Pagode, 7= (705-12-15); Elysées Lincoln, 8= (359-36-14); Colisée, 8= (359-26-42); 14-Juillet Bustille, 11= (357-90-81); Athéna, 12= (343-00-65); Montparnos, 14= (327-32-37); Parnessiens, 14= (329-83-11); Gaumont Convention, 15= (828-42-27); 14-Juillet Beaugrenelle 15= (575-79-79).

L'ART D'AIMER (franço-it.): Para-

I'ART D'AlMER (franco-it.): Para-mount Odéon, & (325-59-83); Monte-Carlo, 8 (225-09-83); Paramount Opéra, 9 (742-56-31); Paramount Montparnesse, 14 (329-90-10).

BOAT PEOPLE, PASSEPORT POUR L'ENFER (Chi. vo): U.G.C. Odéon, 6 (325-71-08). – (V.L.): Biarritz, 5 (723-69-23); Parnassiens, 14 (329-83-11); U.G.C. Opéra, 2 (261-50-32). AU NOM DE TOUS LES MENS (Pr.):
Forum 1" (297-53-74); Normandia, 8(359-41-18); Paramount Opéra 9 (74256-31); Paramount Montpernasse, 14(329-90-10).

LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (A., v.f.): Capri, 2 (508-

LA BALLADE DE NARAYAMA (Jep., v.a.): Quintette, 5 (633-79-38); Am-bassade, 8 (359-19-08). LA BELLE CAPTIVE (Pr.): Demort

(FL sp.), 14º (321-41-01). CARMEN (Esp. v.o.) : Forum Orient Express, 1= (233-42-26); Quintette, 5- (633-79-38); Parnassiens, 14- (320-

CLASS (A., v.o.) : Publicis Matig. (359-31-97).

LES CIEURS CAPTIFS (Brit., v.o.) : Logos III, 5 (354-42-34).

Logos III, 5º (354-42-34).

LES COMPÉRES (Fr.): Gaumont Halles, 1º (297-49-70); Richelieu, 2º (233-56-70); Paramount Marivaux, 2º (296-80-40); Paramount Odéon, 6º (325-59-83); Marignau, 8º (359-92-82); George V, 8º (562-41-46); Paramount Mercury, 8º (562-75-90); St-Lazare Pasquiar, 8º (387-35-43); Français, 9º (770-33-83); Mariville, 9º (770-72-86); Nation, 12º (343-04-67); Fauvette, 13º (331-60-74); Paramount Montparnasse, 14º (329-90-10); Montparnasse Pathé, 14º (329-90-10); Montparnasse Pathé, 14º (320-12-06); Gaumout Convention, 15º (828-42-27); 14-Juillet Beaugrenelle,

15° (575-79-79); Paramount Maillot, 17° (758-24-24); Pathé Clichy, 18° (522-46-01); Gammont Gambetta, 20° (636-10-96).

DANS LA VILLE BLANCHE (Smi.) St-Ambroise, 11° (700-89-16) (H. sp.). DIEU ME SAVONNE (Bost., v.o.) : Par-nassicus, 14 (329-83-11). massicat, 14 (325-63-11).
LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA

TÉTE (Bost.-A., v.f.) : Impérial Pathé, 2- (742-72-52).

2 (742-72-52).

DIVA (Fr.): RivoE Beaubourg. 4 (272-63-32); Grand Pavois, 15 (554-46-85).

EN HAUT DES MARCHES (Fr.): Denfert (H. sp.), 14 (321-41-01).

ERENDERA (Franco-Mex., v.o.): Forum Orient Express, 1\* (233-42-26); Quintatte, 5\* (633-79-38); Barritz, 9\* (723-69-23); Olympic 14\* (545-35-38); Parmassions, 14\* (320-30-19). — (V.f.): Lumière, 9\* (246-49-07).

L'ETE MEURIRIEE (Fr.) Ambanda

L'ETE MEURIRIER (Fr.) Ambassado, P (359-19-08).
FAUX-FUYANTS (Fr.) : Marsis, 4

(278-47-86).

FLASHDANCE (A., v.a.): Saint-Michel,
5 (326-79-17); Marbeuf, 8 (22518-45). — (V.f.): Français, 9 (77033-88).

FRÈRE DE SANG (A., v.o.) (\*): 7 Art Beaubourg, 4 (278-34-15) (H. sp.). FURYO (Jap., v.o.) : Calypso, 17 (380-30-11). GANDHI (Brit., v.o.) : Chury Palace, 5º

(354-07-76). (325-01-76).

GARÇON (Fr.): Paramount Odéon, 6(325-59-83); Gaumout Colinée, 8- (35929-46); Françain, 9- (770-33-83); Montparmasse Pathé, 14- (320-12-06).

GET CRAZY (A., v.o.): Ambassade, 8° (359-19-08); Parmassiens, 14° (329-83-11); Escurial, 13° (707-28-04). – (V.f.): Lumière, 9° (246-49-07).

LE GRAND CARNAVAL (Fr.): Garmont Halles, 1" (297-49-70); Richelien, 2" (233-56-70); Berlitz, 2" (742-60-33); U.G.C. Opéra, 2" (251-50-32); Stoermain Village, 5" (633-63-20); U.G.C. Odéon, 6" (325-71-08); Ambassade, 8" (359-91-08); George-V, 8" (562-41-46); St-Lazare Pasquier, 8" (387-35-43); U.G.C. Normandie, 8" (359-41-18); Maxéville, 9" (770-72-86); Nation, 12" (343-04-67); Fanvette, 13" (331-60-74); Gammont Sad, 14" (327-84-50); Miramar, 14" (320-89-52); Gammont Convention, 15" (828-42-27); 14-1uillet Beaugrenelle, 15" (575-79-79); Mayfair, 16" (527-27-06); Pathé Wepler, 18" (522-46-01); Gammont Gambette, 20" (636-10-96).

JAMAIS PLUS JAMAIS (A. v.o.): Fo-LE GRAND CARNAVAL (Fr.) : Gan-

JAMAIS PLUS JAMAIS (A. v.o.): Fo-rum, 1\* (297-53-74); Ciné Bernbourg, 3\* (271-52-36); Chuny Palace, 5\* (354-07-76); U.G.C. Danton, 6\* (329-42-62); 97-101-32-30]; Chmy Faller, 5 (33-97-32); U.G.C. Danton, 6 (323-42-62); U.G.C. Rotonde, 6 (633-08-22); Normandie, 8 (339-41-18); Marignan, 9 (359-92-82); Publicis Champe-Blysfes, 9 (720-76-23); 14-Juillet Beaugrenella, 15 (375-79-79). – (V.f.); Rest, 2 (236-83-32); U.G.C. Montparnasse, 6 (544-14-27); U.G.C. Boulevarda, 9 (246-56-44); U.G.C. Gore de Lyon, 12 (343-01-59); Paramount Gaiaxie, 13 (336-23-44); Mintral, 14 (339-32-43); U.G.C. Convention, 19 (828-20-64); Murat, 16 (651-99-75); Paramount Maillet, 17 (758-24-24); Images, 19 (522-47-94); Secretan, 19 (241-77-99).

FOY (Fr.) (\*\*\*): Maxéville, 9 (770-72-86).

LES JOUEURS D'ECERECS (Ind., v.a.):

LES JOUEURS D'ECHECS (Ind., v.a.) :

Epéc de Bois, 5 (337-57-47).

LUCKY LUKE, LES DALTON EN CA-VALE (Franco-américain): Studio de la Harpe, 5º (634-25-52); Ambassade, 8º (359-19-08); Français, 9º (770-33-88); Fauvente, 13º (331-60-74); Montparnos, 14º (327-52-37); 14 Juillet Beaugne-nelle, 15º (575-79-79); Gaumont Sud (en mat.), 14 (327-84-50).

(23-56-70); Le Paris, 8 (359-53-99); Paranount Opéra, 9 (742-56-31); Gammont Sud, 14 (327-84-50); Miramar, 14 (320-89-52); Pathé Clichy, 18 (522-46-0)

46-01).

MEGAVIXENS (A., v.o.) (\*\*\*): 7\* Art
Beaubourg, 4\* (278-34-15); Paramount
Odéon, 6\* (325-59-83); Elysées Lincoln,
3\* (359-36-14); Paramount, 10\* (32923-11). - V.f.: Hollywood Boulevard, 9\*
(770-10-41); Paramount Montmartre,
18\* (506-34-25).

MESS OYU (Jap., vo.) : 14 Juillet Par-

LES MOTS POUR LE DIRE (Fr.): Man-benf, 8 (225-18-45); Parmassions, 14 (329-83-11). (225-18-45). – V.f.: Gaité Boulevard, 9-(225-18-45). – V.f.: Gaité Boulevard, 9-(233-67-06); Tourelles, 20- (364-

51-98).

PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE (Fr.): Berliez, 2º (742-60-33); Marignan, 8º (350-92-82); Montparansse Pathé, 14º (320-12-06).

PREMIERS DESIRS (Fr.): Marignan, 8-(359-92-82); Montparasse Pathé, 14-(320-12-06).

PRINCESSE (Hong., v.o.) : Epée de Bois, 5 (337-57-47). LES PRINCES (Fr.) : Cinoches Saint Germain 6 (633-10-82).

German 6 (633-10-82).

QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER (A., v.o.): Forum Orient Express, 1= (223-42-26); U.G.C. Danton, 6 (329-42-62); Ermitago, \$ (359-15-71); v.f.: U.G.C. Opéra, 2 (261-50-32); Paramount Marivaux, 2 (296-80-40); Rex, 2 (236-83-93); U.G.C. Montparnasse, 6 (544-14-27). 2º (236-83-93); U.G.C. Montparnasse, 6º (544-14-27); Paramount City, 8º (562-45-76); Paramount Opéra, 9º (742-56-31); Paramount Bastille, 12º (343-79-17); Paramount Galaxie, 13º (580-18-03); U.G.C. Gobelins, 13º (336-23-44); Paramount Montparnasse, 14º (532-90-10); Paramount Oriens, 14º (540-45-91); Consenting Conse

LES FILMS

NOUVEAUX

LE BAL, film franco-italien d'Ettore Scola: Gammont-Halles, 1" (297-49-70); Vendôme, 2" (742-97-52); Studio de la Harpe, 5" (634-25-52); Hautefeuille, 6" (633-79-38); Pagode, 7" (705-12-15); Gaumont Champs-Elysées, 8" (359-04-67); Français, 9" (770-33-88); 14 Juillet-Bastille, 11" (357-90-81); Olympic, 14" (545-35-38); Montparnasso-Pathé, 14" (320-12-06); P.L.M.-Saint-Jacoues. 14" (589-68-42);

Parise, 14 (589-68-42); Bienvenite-Montparnasse, 15 (544-25-02); Gaumont-Convention, 15 (828-42-27); 14 Juillet-Beaugrenelle, 15 (575-79-79); Victor-Hugo, 16 (727-49-75); Images, 18 (522-47-94).

Images, 18° (522-47-94).

LES DÉNTS DE LA MER № 3, (en rélief), film américain de Joe Alves, v.o.: Forum, 1° (297-53-74); U.G.C.-Danton, 6° (329-42-62); Ermitage, 8° (359-15-71); Paramount-City, 8° (562-45-76). VF: Rex, 2° (236-83-93); Paramount-Opéra, 9° (742-56-31); U.G.C.-Gare de Lyon, 12° (343-01-59); U.G.C.-Gobefins, 13° (336-23-44); Paramount-Galaxie, 13° (580-18-03);

Galaxie, 13 (580-18-03) Paramount-Montparnasse, 14 (329-90-10); Paramount-Orléans, 14-(540-45-91); U.G.C.-Convention,

(540-45-91); U.G.C.-Convention, 15 (828-20-64); Murat, 16 (651-99-75); Paramonat-Maillot, 17-(758-24-24); Paramount-Montmartre, 18 (606-34-25). PRÊNOM CARMEN, avant-première, film franco-tuisse de Jean-Luc Go-dard: Studio-Médicis, 5 (633-25-57)

25-97).
TCHAO PANTIN, film français de Claude Berri : Forum, 1= (297-53-74) : Oricat-Express, 1= (233-42-26) ; Rex, 2= (236-83-93) ; U.G.C.-Opéra, 2= (261-50-32) ; Paramount-Marivaux, 2= (296-80-40) ; St-Germain Studio, 5= (633-63-20) ; Hautefenille, 6= (633-79-38) ; LI G.C.-Odéon 64

63-20); Hautefenille, 6 (633-79-38); U.G.C.-Odéon, 6 (325-71-08); U.G.C.-Biarritz, 8 (723-69-23); Colisée, 8 (359-29-46); Paramount-Opéra, 9 (742-56-31); U.G.C.-Gare de Lyon, 12 (343-01-59); Paramount-Galaxie, 13 (580-18-01); Paramount-Gobelins, 13 (707-12-28); Gaumont-Sud, 13 (327-84-50); Paramount-Montparnasse, 14 (329-90-10); Miramar, 14 (320-89-52); Bienvenüe-Montparnasse, 15 (544-25-02); Convention St-Charles, 15 (579-33-00); 14 Juilles-Beaugrenelle, 15 (575-79-79);

Chartes, 13\* (578-35-00); 74 Junies, 13\* (578-79-79); Arhénz, 12\* (343-00-65); Passy, 16\* (528-62-34); Wepler-Pathé, 18\* (522-46-01); Paramoant-Montmartre, 18\* (606-34-25); Secrétan, 19\* (241-77-99).

crétan, 19 (241-77-39).

LA TRACE, film français de Bernard
Favre: Ciné-Bennhourg, 3º (27152-36); Studio Alpha, 5º (35439-47); U.G.C.-Damon, 6º (32942-62); U.G.C.-Rotonde, 6º (633-08-22); U.G.C.Champo-Elysées, 8º (359-12-15);
U.G.C.-Gare de Lyon, 12º (34301-59); Convention Su-Charles, 19
(579-33-00); Pathé-Clichy, 18º (522-46-01).

(522-46-01).

UN BON PETIT DIABLE, film francais de Jean-Claude Brialy: Forum Orient-Express, 1" (233-42-26); Pablicis St-Germain, 6" (222-72-80); Georges V. 8" (562-41-46); Marignan, 8" (359-92-82); St-Lazare Paquier, 8" (387-35-43); Paramount-Opéra, 9" (742-56-31); Maxéville, 9" (770-72-86); Nation, 12" (343-04-67); Paramount-Bastille, 12"

(776-72-86); Nation, 12- (343-04-67); Paramount-Bastille, 12-(343-79-17); Fauvette, 13- (331-60-74); Mistral, 14- (539-52-43); Montparnasse-Pathé, 14- (320-12-06); Convention St-Charles, 15-(579-33-00); Pathé-Clichy, 18-(522-46-01).

14 (332-90-10); Paramount Orieans, 14 (340-45-91); Convention Saint-Charles, 15 (579-33-00); U.G.C. Convention, 15 (828-20-64); Para-mount Maillot, 17 (758-24-24); Para-mount Montmartre, 18 (606-34-25);

ZELIG (A.) : Epés de Bois, 5º (337-

Les festivals

R. ALDRICH: (v.o.): Républic-Cinéma,

L'AVENTURE AU CINÉMA (v.o.) : Olympic, 14 (545-35-38) : Zardoz. M. BROTHERS (v.o.) : Action Écoles, 5

LES PERLES DU CINÉMA COLO-

NIAL (v.o.): Saint-Séverin, 5 (354-50-91): Noces de sable. JULES VERNE (v.o.): Marais, 4 (278-47-86): le Fer à cheval cassé.

**SUPER BEBEY** disque OZIL 3314 Distribué par SONODISC En vedette :



Un speciacle très riche, très original... profondémer ancrè dans la tradițion et le folidore... (MAGAZIN HEBDO). Ils jouent, its chantent, elle danse... un speciacl rcelant qui marie avec talent folklore et moder Jensorcelaut qui mari pité (TÉLÉRAMA).



# théâtre

COMEDIE-FRANÇAISE CHAILLOT (727-81-15), Grand Thillien, 18 h 30 : Par les villages : Théâtre Gé mier, 20 h 30 : Dévotion à la croix. TEP (797-96-06), Théâtre : 20 h 30 : la Mort de Danton.

d'esine.

BEAUBOURG (277-12-33), Concertsanimatione, 18 h 30 : Minsique vivante :

«Calder Fisce»; 20 h 30 : Stockhausen
présents Stockhausen; Cinéma-vidée,
13 h : Images Maffa ; Kombiédia ; 16 h :
House; 19 h : Atomic Café; Cinéma :
Panorama du cinéma polonais (voir Cinémathàbuse).

19-83), 20 h 30: Sophisticated Ladies. THEATRE DE LA VILLE (274-22-77), Danse, 20 h 30 : Alwin Nicolais, Dance Theatre ; 18 h 30 : Alain Daverne (ma-

Les autres salles

ANTOINE (208-77-71), 20 h 30 : Comp de ASTELLE-THEATRE (238-35-53),

ATELIER (000-2-27), salle Ch. Bérard, 21 h : Betailles. — Salle L. Jouret, 21 h : Cet animal étrange.

BATACLAN (721-18-81), 20 h 30 : Luin.

DARISIENS (296-60-24),

CARTOUCHERIE, Épée de beis (808-39-74), 20 h 30 h : Rue noire.

COMEDIE ITALIENNE (321-22-22),

DAUNOU (261-69-14), 21 h : la Chienlit. DÉCHARGEURS (236-00-02), 20 h 30 : Oscar et Wilde; 22 h : les Eaux et Forêts.

ESCALIER D'OR (523-15-10), 21 h, : ESPACE GAITÉ (327-13-54), 20 h 15 : la Bonn' Femme aux camélies; 21 h 45 : Lâche-moi les claquettes. ESPACE KIRON (373-50-25), 20 h 30 : le

FONTAINE (874-74-40), 20 h 15 : Vive GAITÉ-MONTPARNASSE (322-16-18),

MECHEL (265-35-02), 21 h 15 : On dinera MICHODIÈRE (742-95-22), 20 h 30 : le

ŒUVRE (874-42-52), 20 h 30 : Sarah.

POCHE-MONTPARNASSE (548-92-97), SAVOY (277-86-88), 21 h : M. Stekar, 20 h 45 : la Dernière Bande.

M. Godard, Ch. Joux, D. Landreat, A. Bouchaux.

# L'ANNÉE RAMEAU **CONTINUE**



Les éditions Stil out le plaisir de vous annoncer la parution prochaine de la partition clavier chant de l'opéra Les Buréades de Jean-Philippe Rameau et d'une vidéo-cassette montrant le travail du graveur de musique tel qu'il a été spécialement commandé pour cette édition.

Les éditions Stil, titulaires du droit exclusif d'exploitation des Boréades, origine : Mus. Rés. Vmb. Ms. 4. Bibliothèque Nationale, Paris (Contrat BN 22 oct. 76-57 678), rappellent qu'à l'occasion des représentations du Festival d'Aix-en-Provence 1982, elles ont édité le texte intégral du livret (un volume 32 pages, format 14 x 24,5 cm, à la française) ainsi que le sac-similé de la partition originale (un volume 210 pages, format 22 x 31 cm, à la française). On peut se procurer ces deux ouvrages aux éditions Stil ainsi que les disques et cassettes chez Erato. Les Boréades, qui avaient été diffusées sur les ondes de Radio France durant le Festival d'Aix, ont été reprises à l'Opéra de Lyon en février 1983.

Stil, 5, rue de Charonne, 75011 Paris - Tel. : (1) 806.28.19.

LUDWIG-VISCONTI (It., v.n.): Stadio des Ursulines, S (354-39-19).

Pathé Clichy, 18 (522-46-01); Scorf-tan, 19 (241-77-99).

LE RETOUR DU JEDI (A., v.f.): U.G.C. Opéra, 2 (261-50-32); Breta-gas, 6 (222-57-97); Paramount City Triomphe, 8 (562-45-76); Rax, 2 (236-83-93); Gaumont Convention, 15 (828-42-27)

LE ROY DES SINGES (Chinois, v.l.) : Marais, 4 (278-47-86). RUE CASES-NEGRES (Fr.) : Rio-Opéra, 2 (742-82-54); Ciné-Beaubourg, 3 (271-52-36); 14 Juillet Parnasse, 6 (326-58-00). LE SACRE DE LA NAISSANCE (Fr.) :

Seint-André-des-Arts, 6 (326-48-18). mme, 6 (326-58-00).

LE MONDE SELON CARP (A., v.o.) : SIGNES EXTÉRIEURS DE RICHESSE (Fr.): U.G.C. Montparnasse, 6 (544-14-27): U.G.C. Biarritz, 8 (723-69-23); U.G.C. Boulevard, 9 (246-

LE MONDE SELON CARP (A., v.o.):
Lucernaire, 6' (544-57-34).
MONTY PYTHON A HOLLYWOOD
(A., v.o.): Ciné Beanbourg, 3' (271-52-36): Rex, 2' (236-83-93); Change, 6' (633-08-22); Biarritz, 8' (723-69-23); U.G.C. Boulevard, 9' (246-66-43); U.G.C. Gare de Lyon, 12' (343-01-59); Mistral, 14' (539-52-43); Imagea, 18' (522-47-94). SUREXPOSÉ (A., v.o.) : Forum, 1= (297-STAYING ALIVE (A., v.o.): Marbeuf, 8-(225-18-45); v.f.: Max Linder, 9- (770-40-04). STAR WAR LA SAGA (A. v.o.), is

Guerre des Etoiles, l'Empire contre-attaque, le Retour de Jedl : Escurial, 13• (707-28-04). TOOTSIE (A., v.f.) : Opéra Night, 2• (296-62-56). LA TRAGEDIE DE CARMEN (Pr.) version Dehvault, version Gal, version Sau-rova: 14 Juillet-Parnasse, 6 (326-58-00).

LA TRAVIATA (It., v.o.) : Bonaparte, 6 (326-12-12). LES TROIS COURONNES DU MATE-

LES TROIS COURONNES DU MATE-LOT (Fr.): Panthéon, 5° (354-15-04). LA ULTIMA CENA (Cab., vo.) (H. sp.): Denfert, 14° (321-41-01). UN AMOUR EN ALLEMAGNE (Franco-All., vo.): Elysées Lincoln, 8° (359-36-14): Pagode, 7° (705-12-15). UN BRUIT QUI COURT (Fr.): Saint-Anti-Lour Act (374-64; 18)

André-des-Arts, 6º (326-48-18).
UN FAUTEUIL POUR DEUX (A. N. FAUTEUIL POUR DEUX (A., v.o.): Gaumont Halles, 1" (297-49-70); St-Michel, 5" (325-79-17); Ambassade, 8" (359-19-08); George-V. 8" (562-41-46); Parnessiers, 14" (320-30-19). V.f.: Berlitz, 2" (742-60-33); Lumière, 9" (246-49-07); Montparnos, 14" (327-53-37)

VASSA (Sov., v.o.): Common, 6 (544-VIVEMENT DIMANCHE (Fr.) : Ganmont Halles, 1= (297-49-70).

Y A TELLEMENT DE PAYS POUR
ALLER (Fr.): Marais, 4- (278-47-86).

ALLER (Fr.): Marais, 4\* (278-47-86).
WARGAMES (A., v.o.): Porum, 1\*\* (297-53-74); Ciné Beaubourg, 3\*\* (271-52-36); St-Germain Huchette, 5\*\* (633-63-20); Hantefeuille, 6\*\* (633-79-88); Publicis Champs-Elysées, 8\*\* (720-76-23); Marignan, 8\*\* (339-92-82); 14 Juillet Bastille, 11\*\* (357-90-81); Parnassens, 14\*\* (329-83-11); Kinopanorams, 15\*\* (306-50-50); v.f.: Impérial, 2\*\* (742-72-52); Richelieu, 2\*\* (233-56-70); Berlitz, 2\*\* (742-60-33); St-Lazare Pasquier, 8\*\* (387-35-43); Marzéville, 9\*\* (770-8 (387-35-43); Maxéville, 9 (770-72-86); Nation, 12 (343-04-67); Fau-vette, 13 (331-60-74); Mistral, 14 (539-52-43); Ganmont Convention, 15-(828-42-27); Pathé Clichy, 18- (522-46-01); Ganmont Gambetta, 20- (636-

AMERICAN MEMORIES (v.o.) : Action La Payette, 9 (878-80-50) : Benana

(327-72-07): Un jour aux courses.

G. DEBORD: Studio Cajas, 5 (354-89-22): la Société du spectacle.

A. HITCHCOCK (v.a.): Action
La Fayette, 9 (878-80-50): Agent

(327-95-95) 18 h, 21 h: le Prince de New-York. LA PAROLE A LA MUSIQUE (v.o.): Denfert, 14 (321-41-01): 20 h: Dona. Flor et ses deux maris.



# **Innovations sur Antenne 2**

- Hervé Chabalier quitte le journal de midi
- Un nouveau magazine sur le thème : « J'accuse! »

être informé, pas stressé. Avec un

journal de cinquante minutes, on

Et cela donne cette trame particu-

lière : vingt minutes centrées sur les

grands événements du jour (« en

essayant de nous renouveler par

rapport à la routine journalistique : Liban - politique intérieure - faits

divers - sports -, disent les deux pré-

sentateurs), un • break météo >

(- un spectacle -) et une deuxième

partie plus magazine, avec des

enquêtes et des reportages. Plus

d'invité vedette, style grand témoin,

mais deux personnalités par jour, l'une venant du monde politique,

l'autre de celui des variétés et de la

culture. Depuis septembre, il semble

que les téléspectateurs sont de plus en plus nombreux à apprécier le cocktail.

Pourquoi Hervé Chabalier, qui a

été le maître d'œuvre de cette for-

mule, quitte-t-il le navire au moment

peut « prendre le temps ».

Hervé Chabalier, qui dirigeait le journal de la mi-journée d'Antenne 2 depuis un an, va céder sa place début janvier à Jean-Claude Paris, correspondant de TF I à Bonn.

Il part an moment où «Antenne 2 midi» s'impose et talonne le « 13 heures » d'Yves Mon-

Le futur rédacteur en chef par le Centre d'études d'opinion d'« Antenne 2 midi » est un professionnel confirmé de l'audiovisuel : il est passé par toutes les chaînes de télévision et par trois des quatre stations nationales de radio (sauf R.T.L.). Il va trouver à son arrivée une situation en or. Une équipe soudée, notamment autour des deux présentateurs Daniel Bilalian et Noël Mamère, une formule stabilisée après plusieurs années de tâtonnements (ce journal a été créé seulement en 1979) et... la réussite. Au dernier sondage du Centre d'études des supports de publicité, il obtenzit 9,5 % d'écoure, soit 3,4 points de plus que l'an passé et 3.3 points de moins (1) que le journal équivalent de TF 1, qu'il grignote désormais

Pourquoi ce succès? « Il y a l'effet de chaîne », répond spontanément Michel Thoulouze. Antenne 2 superstar grimpe, tandis que sa rivale régresse. Tout le monde en profite. Mais il y a autre chose. « Le journal de midi a retrouvé sa fonction première, l'actualité », ajoute le directeur de l'information. « On avait trop tendance à faire parler des invités, à faire du magazine ; on est revenu à un truc très simple : l'événement. Les gens veulent d'abord savoir ce qui se passe », résume Daniel Bilalian.

La spécificité du journal de midi (en fait 12 h 45 - 13 h 35) repose sur deux éléments : son public et sa durée. Le public avait été « ciblé » rousi et de Marie-Laure Augry sur la chaîne

Le nouveau directeur de l'information de la desxième chaîne, Michel Thoulouze, confle à Hervé Chabalier la création d'un nouveau magazine sur le thème : « J'accuse ! ».

où celui-ci prend sa vitesse de croiavec beaucoup de personnes âgées, des commerçants, des agriculteurs... Un public, semble-t-il, moins « cultivé » que celui de 20 heures. < Il faut expliquer davantage, par-ler de la vie quotidienne, tout dire à condition de savoir le dire », commente Noël Mamère. En province, on rentre chez soi à midi - contrairement aux habitudes de la région parisienne - et on a envie de se détendre. On est disponible pour l'information, on n'attend pas le film on le spectacle de la soirée. On veut

L'occasion, c'est le nouveau magazine que prépare Antenne 2 pour le mois de février, le quatrième de la rédaction après « Résistances », « A nous deux », et « Dimanche magazine ». Encore un projet ambitieux : des enquêtes très poussées, du journalisme d'investigation, avec une thèse à défendre... On prend parti, on accuse, on dénonce, mais on justifie », explique Michel Thoulouze. Sur la sellette un individu, une personne morale, une institution, un pays... Par exemple? Comment les députés, relayant le lobby viticole, favorisent l'alcoclisme... Si les fruits tiennent les promesses des fleurs, la rédaction d'Antenne 2 ne se fera pas que des

YVES AGNÈS.

(1) Un point est équivalent à

concurrente. (C.E.O.): provincial, assez familial,

sière? Alors que Bilalian et Mamère annoncent leur objectif : rattraper, puis dépasser Mourousi? « Hervé Chabalier a parfaitement rempli son contrat, confirme Michel Thoulouze, Mais il a toujours eu envie de s'occuper de magazines. » Alors, partir pour partir, mieux vaut le faire après une réussite, entachée seniement d'un petit point noir : lorsque le rédacteur en chef, pendant l'été, a voulu présenter lui aussi le journal et n'a pas, de l'avis général,

En bref

• Levée des préavis de grève à la

radiotélévision. - Les syndicats C.F.D.T. et C.G.T. des personnels

administratifs et techniques de l'audiovisuel public ont décidé, mer-credi 21 décembre, de ne pas donner

unique devant s'appliquer dès jan-

vier prochain dans les sociétés issues

de l'O.R.T.F., n'ont pas encore abouti mais semblent évoluer favo-

• Le Recrutement des journa-

listes ». - Le Centre de formation

et de perfectionnement des journa-

listes public sous ce titre les résul-

tats d'une étude réalisée par Etienne

Gingembre sur l'avenir de la profes-

sion de journaliste, à moyen terme

par rapport aux besoins des diffé

rentes sortes de presse. . Dans les

années à venir, lit-on dans les

conclusions, les emplois offerts à de

jeunes journalistes seront relative-

ment moins nombreux que précé-

demment pour ce qui concerne le

remplacement de départs à la

retraite et sans doute assez abon-

dants s'agissant de créations de

★ C.F.P.J., 33, rue du Louvre, 75002 Paris. 16 F (plus 8 F de frais d'envoi).

• « Nouveau Midi », mensuel

toulousain d'opposition. - Le pre-

mier numéro de Nouveau Midi, pa-

blication mensuelle « d'opposition

républicaine » a été mise en vente

en décembre à Toulouse (prix : 8 F). Il comporte 20 pages, format

des grands monopoles locaux ».

● Faim-Développement maga-

zine. - C.C.F.D. Info, mensuel du

Comité catholique contre la faim et

pour le développement est devenu, en décembre, Faim-Développement

magazine, le journal du C.C.F.D. La

pagination est passée de 8 à

16 pages et le tirage atteint 340 000 exemplaires. Il veut - être

la voix qui crie les situations intolé-

rables » et « indiquer des chemins

de solidarité » pour « construire un

monde nouveau . Ce premier nu-

méro de la nouvelle formule contient

les résultats d'un sondage réalisé par

I.S.L., du 20 septembre au 5 octo-

bre, auprès d'un échantillon repré-

sentatif de la population française,

et indiquant que les Français pla-

cent la faim dans le monde (67,7 %)

en tête des questions a les plus ur-

gentes à traiter -. Le chômage vient

tout de suite après (65,2 %).

rablement.

#### APRÈS LA REPRISE DE L'IMPRIMERIE VICTOR MICHEL

#### Le Livre-C.G.T. projette la création d'un centre pilote des arts graphiques

Reprenant à son compte l'imprimerie Victor Michel à Lieusaint (Seine-et-Marne), sous administration judiciaire, le Comité intersyndical du Livre parisien a inauguré, mercredi 14 décembre, la remise en route des installations lors d'une manifestation à laquelle participaient plusieurs responsables du Parti communiste français, dont MM. Georges Marchais, Paul Laurent et Jean-Michel Catala.

déménageait les équipements de la société de gravure Chesnes-Cazelles, au Kremlin-Bicètre, pour les instal-ler à Arcueil (deux villes limitrophes du Val-de-Marne), dans l'imprimerie Victor Michel. Cette dernière disposait d'une rotative hélio, installée à Lieusaint, arrêtée depuis cinq ans. An début du mois de décembre, cette rotative reprenait du service (le Monde du 21 octobre). L'ensemble Chesnes-Cazelles-Victor Michel est anjourd'hui « géré directement par les travailleurs du Livre de l'entreprise ». C'est une première. Et ce syndicat espère montrer ainsi sa capacité à gérer.

M. Roger Lancry, secrétaire du Comité intersyndical presse rappela que la machine était complètement laissée à l'abandon. «En juillet 1983, des spécialistes de la maison

Le Monde

Service des Abonnements 5, rue des Italiens 75427 PARIS CEDEX 09 C.C.P. Paris 4207-23

ABONNEMENTS

TOUS PAYS ÉTRANCERS

PAR VOIE NORMALE

661 F 1 194 F 1 727 F 2 260 F

ÉTRANGER

L - RELGIOUE-LUXEMBOURG

381 F 634 F 887 F 1 140 F

Par voie aérieune

Changements d'adresse définitifs ou rovisoires (deux semants ou plus) ; os abounés sont invités à formuler

Joindre la dernière bande d'envoi à

Veuillez avoir l'obligeauce de

avant leur départ.

Tarif sur demande Les abounés qui paient par chèque postal (trois volets) voudront bien joindre ce chèque à leur demande.

IL – SUISSE, TUNISIE 4 F - 779 F - 1 105 F - 1 430 F

Il y a trois ans, au cours d'une Cerruti ont pu constater que la action spectaculaire, la C.G.T. machine avait été sabotée, voire sieurs semaines était nécessaire pour fixer l'ampleur du désastre évalué à plusieurs millions de francs. Trois raisons principales, selon lui, avaient poussé le Syndicat du Livre à remettre cette machine en route : «L'exode des travaux relevant de la presse parisienne et qui sont effectués en hélio, notamment France Dimanche, les quotidiens, etc.; la faune de « horslo-loi » qui ne rêvent que de «faire la peau's aux ouvriers du Livre C.G.T.; l'apport de notre concours dans la lutte pour le rapatriement des travaux confectionnés à l'étran-

> La remise en état de la machine a été financée par la souscription lancée par le Syndicat du livre et qui aurait rapporté 500 000 F.

Pour M. Jean-Pierre Page, secrétaire de l'union départementale C.G.T. du Val-de-Marne, l'initiative du Syndicat du Livre C.G.T. est «une réponse offensive qui permet de prendre le contrepied des tentotives patronales visant les périodiques du septlème jour, tout en gardant au centre de la région parisienne la production graphi-

Le premier projet était de réim-

planter la rotative dans le centre graphique d'Arcueil où était prévu un secteur d'impression hélio presse. La réalisation à Arcueil demandait plusieurs années, et France Dimanche, premier client potentiel, ne pouvait attendre. Lieusaint, bien que prioritaire, n'est donc qu'une période transitoire. M. Trigon (P.C.), maire d'Arcueil, présenta les grandes lignes du projet. «La ville a acquis des terrains à cet effet. Sept mille mêtres carrés sont disponibles, d'autres seront libérés : en tout plus de deux hectares.» L'entreprise comprendrait un centre pilote de préparation, un secteur impression, une école de formation aux métiers nouveaux de la préparation et un laboratoire de recherche et d'essais. La C.G.T., avec l'appui du parti communiste, entend faire de Licusaint plus qu'un symbole, un exemple dans la lutte contre la

FRANCIS GOUGE.

#### Jeudi 22 décembre

PREMIÈRE CHAINE: TF 1....

20 h 35 Feuilleton : Dorothée, danseuse de corde. Nº 2: « In robore fortuna »...



22 h 5 Entracte.
22 h 10 Série : Ludwig... ou le Crépuscule des dieux. De Luchino Visconti (n° 2).
23 h Série : documentaire : Gustave Doré. N° 2 : Le psychiatre et le philosophe. 23 h 25 Est-ce que les hommes vivront ? 23 h 35 Journal.

23 h 55 Vivre en poésie.

**DEUXIÈME CHAINE: A 2** 



h 35 Série : Marco Polo. Deuxième épisode des aventures de Marco Polo. 21 h 40 Variétés : Richard Gotziner à l'Olympia. 22 h 45 Portrait : Annie Girardot. 23 h 20 Journal.

TROISIÈME CHAINE : FR 3



20 h 35 Téléfilm : Surval avec préméditation Un adolescent emprunte un avion. Le téléfilm ne décolle pas pour outant.

22 h Film: le Fiûte enchantée. (En simulant avec France-Musique.) Film stédois d'I. Bergman (1974), avec J. Kösting (v.o. sous-tirrée, Rediffusion). Mozart chanté en suédois, c'est assez surprenant. Ma la mise en scène de Bergman est un modèle d'in populaire à une ceuvre lyrique.

O h: 15 Prélude à la noit. Variations sur le « Don Juan » de Mozart, de Chopia.

#### **3.500 F en moins** SUT VOS impôts 84?

C'est encore possible à la Société Générale en souscrivant avant le 31 décembre à Intersélection France Sicav "Valeurs Françaises de la Société Générale.

**©** SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

#### FR3 PARIS -ILE-DE-FRANCE

17 h 5 Deesin snimé : Inspectour Gadnet. 17 h 30 Dis, raconte-moi is mer (le must marine) 17 h 46 La cuisine des mousquetaires (lès confis) 18 h Megazine du rock : Rocking chair. 18 h 30 Présence du théâtre (Jérème Severy).

18 h 55 Ulysse 31. 19 h informations. 19 h 15 lafo régionales

19 h 35 Feuilleton : Un hom

FRANCE-CULTURE 20 h. L'autobus n'est juste à l'houre que queud il ne passe pas, de P. Louiri. Avec R. Dubillard et F. Berset.
21 h 45, Profession spacinteur : Guy Dumur.
22 h 30, Nuits magnétiques : mendiants et mahazadjahs.

FRANCE-MUSIQUE 28 à 38, Concert : Quatuor à cordes en la mineur, Quin

tette pour violon, alto, violoncelle, contrebusse et plano en la majeur, de Schubert, par le Quatnor Oriando. L. Concert (avec FR 3) : la Flüte enchantie, de 0 h 15, Fréquence de mit.

#### Vendredi 23 décembre

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

suite aux préavis de grève déposés Vision plus : 11 h 30 La source de vie. ponr la journée de jeudi 22. Les négociations engagées avec l'Associa-Dix sur dix. tion des employeurs pour la mise au-12 h 30 Atout cosur. point d'un nouveau système salarial 13 h Journal.

13 h 45 La Petite Maison dans la prairie. 16 h 25 Film: l'Ile mystérieuse. 18 h 45 Dessin animé.

19 h 15 Emissions régionales. 19 h 35 La poupée de sucre.

19 h 50 Regards feutrés. Journal. 20 h 20 h 35 Veriétés : Porte-bonheur.

Avec Christophe, Pierre Richard, Gilbert Montagné.

21 h 40 Entracte.

21 h 45 Feuilleton : la Chambre des dame D'agrès J. Bourin, adapt. F. Veruy, réal. Y. Andréi.

A partir d'une famille de riches orfèvres du XIII stècle,
ce feuilleton en dix épisodes tente de peindre les frivolités d'une époque, la condition féminine... en vain.

22 h 40 Variétés : 22, v'il la rock.

Avec David Bowie et Elton Jones. 23 h 40 Divertissement : Est-ce ainsi que les hommes vivront ?

23 h 50 Journal. 0 h 5 Vivre en poésie.

#### DEUXIÈME CHAINE : A 2

10 h 30 ANTIOPE.

Journal (et à 12 h 45). 12 h 10 Jeu: l'Académie des neuf. 13 h 35 Feuilleton : les Amours romantiques. 13 h 50 Aujourd'hui la vie. 14 h 55 Série : la Légende d'Adams. 15 h 45 Reprise : Lira c'est vivre.

tabloïd, et est édité par la société Breet, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine. Directeur de la publica-16 h 35 Itinéraires. 18 h 30 C'est la vie. tion, M. Bernard Andreu écrit dans

18 h 45 Jau : Des chiffres et des lettres. 19 h 15 Émissions régionales. un éditorial que « journal d'oppost-tion, il n'est pourtant pas celui d'un 19 h 40 Le théâtre de Bouvard. parti ou d'une chapelle ». Il se propose de traiter de « l'actualité régio-nale sous un angle original, à l'abri

20 h Journal. 20 h 35 Feuilleton : Fabien de la Drôma.

21 h 35 Apostrophes.
Sur le thème: «Le langage des animaux», sont invités:
Monique Briba [les Animaux malades], François
Caradec (Nous deux mon chien], Rémo Forlani (Pour l'amour de Finette), Claude Nuridsany (coanteur de la Planête des insectes), Jacques Roubaud (les Animaux de tout le monde), François Varigas (Dix chiens pour un rève l. 22 h 45 Journal.

Ciné-club (cycle Rainm) : Vous n'avaz rien Film français de L. Joannon (1937), avec Rainn, Alerme, P. Brasseur, S. Fabre, S. Bataille (N.). Vaudeville sur la façon de perdre une virginité mascu-line – bien encombrante. A voir pour les acteurs.

TROISIÈME CHAINE: FR 3

14 h 30 Émissions pour la jounesse. 17 h. Télévision régionale. 19 h 50 Dessin animé : l'Inspecteur Gadget. Les petits papiers de Noël.

20 h 30 D'accord pas d'accord. 20 h 35 Téléfilm : les Tilleuis de Lautenbach.

L'Alsace, déchirée entre la France es l'Allen découpée en tranches, à la manière du dessin Hansi, racontée par des enfants.

22 h 20 Journel. 22 h 40 Téléfilm : Tant qu'il y aora des enfents. Il y aura des clowns, de F. Reichenbach. 23 h 45 Amour, Amours : le Soir des femme

Un soir par semaine, les bains romains d'un hôtel sont réservés aux dames... Prélude à la nuit. Fantaisie sur « Carmen » de Bizet, de Busoni.

FR3 PARIS - ILE-DE-FRÂNCE 17 h 6 Dessin animé : Inspecteur Gadget. 17 h 30 A skis redoublés.

17 h 56 Jean Egen, (le gratte-mémoire). 18 h 30 Autour de... le mangeur français.

18 h 56 Ulysse 31. informations. 19 h 15 info régionales. 19 h 35 Feuilleton : Un homme... une ville.

FRANCE-CULTURE

### 7 h 2, Matinales. 8 h Les chemins de la con

8 h 50, Echec au hasard.
9 h 7, La matinée des arts du spectacle.
10 h 45, Le texte et la marge.
11 h 2, Musique : Libre parcours récital.

H. Pourrat.

14 h 47. Les après-midi de France-Culture : les incomms de l'histoire (Usama Ibn Munqidh).

18 h 30, Feuilleton : Le grand décret.

19 h, Actualités magazine.

19 h 30, Les grandes avennes de la science moderne.

20 h, Rejecture : Louise Labé.

21 h 30, Black and bine : White spirituals.

22 h 30, Nuits magnétiques : mendiants et mahazadjahs.

6 h 2, Musiques du matin. 7 h 16, Concert: Prokoliev.

12 h, Actualité lyrique.
12 h 35, Jazz's'il vous pisit.
13 h, Avis de recherche : Petrassi.
13 h 36, Jennes solistes : œuvres de Berg, Brahms.

14 h. Equivalences: Bach.
 14 h 30, D'ane oreille Pautre : œuvres de Bridge. Honegger, Beethoven, Giazounov, Debussy...
 17 h 5, Repères contemporains: A. Essyad.

18 h. L'impréva.

19 h. 5. Stadio-Concert : œuvres de Bruhas, Tunder, Rosenmuller, Graupner, par l'ensemble vocal et instrumental de la Chapelle royale, dir. P. Herrowegise.

mental de la Chapeile royale, cur. r. marawagas.

28 h. Jazz.

20 h. Jazz.

3 de Schubert, Rapsodie sur un thème de Pagantini pour plano et orchestre, de Rachmaninov, Symphonic se la radio de Sibelius, par l'Orchestre symphonique de la radio de Stuttgart, dir. N. Marriner, sol. G. Ohlsen, piand.

22 h. 15, Fréquence de mit : dédale ISF; à 73 h. 30, La radio en pièces détachées.

### TRIBUNES ET DÉBATS

VENDREDI 23 DÉCEMBRE M. Pascal Perringon, professeur à l'institut des litiques de Grenoble, participe à l'émission « Plaidoy R.M.-C., à 8 h 15, sur le bilan politique de l'année 190 OFFRES DEMPL

MERGER CON INTERNIT

A STANGE OF THE STANGE

الريو<sup>الم</sup>يوال الإولى - الموالية

2.35 r. . . . . . . . . . . .

De Br

un ingénieur sys

with the spirit to the spirit in the the state of the angle of the state of the s State of the way of the parties

SFORMATIONS & cignists pour bentween wat

こうかけい スータイン 新には制造やいてまり継続という発行は

### 7 INGENIEURS INFORMATICIENS

197 y The transfer of Papers and Phillips Mus : Who area of A.S. < St.

IMPORTANTE SOCIETE

CADRE DE PERSONNEL Parallel and property and

STREET AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY which the ends of the second s THE STATE OF THE S

Commence of the second the general and arrived page of the company to a

English Strategic Committee

emplois regions

Society d'equipements automobile recharche pour principal etablisse ment 100 km Nord de Paris

RESPONSABLE service entretien et travaux neufs

PUBLICITED RECEIVING 112 to y strains 75-511 Paris Spet Irgenerietten VILLE DE SCIST. PRIFAT, ALBEM MARIET ANTA LIGILLATINATINO (S. CASALANA RECRET PARTINO DE ROME NATURA POR ROMA GRANILLE DES SEL ARA

UN ANIMATEUR 2 CLASSE

DIPLOMIT EVICE Section of the sectio and the state of t

Francisco Cologi anni factioni de la constante Administration of the control of the same was the property of the control of the CE SECURITION ON THE PROPERTY !

MAIRIE DE VAINT-PRIEAT Service de Personnel, place el barray Claime.
47600 Saint-Print. As plus cord to " possion field.



«désindustrialisation».

Mark Comme

3.500 F en moins

SEE VOS

apóts 84?

C'est encore possible à la Société Générale

an acuschiant
and le 31 décembre
à intersélection Françaix
Sicay Veleurs Françaix
de la Société Générae

● SOCIÉTÉ

GÉNÉRALE

Totals of the Commercial

The same of the sa

The same and the s

AR WINDS A STATE OF TARTING TARTER

18 . It seems to be received the

al & management of the second

interest into

1. F. E. poster notice than unsured

74 to 12 age of the second sec

The state of the s

21 6 61 6000 Francis (\$20000)

The state of the second state of the second second

in a structure gardinary

The second of the second second

The state of the s

THE RESERVE THE REPORT OF THE PARTY OF THE P

The Control of the Co

1 4 hay on the second section of the section of the second section of the section of

Private and Section 1998

Million 1998

Mill

Erry Commence of the Commence

A PART OF THE PARTY OF THE PART

Providence District

全新大型工程(2) 1 年 11年 FR4MCE

A District of Australia

11 1 14 Date of

化氯化氯化 医动物性 化电流流电池

SEASON CONTRACTOR

1 a 54 fee metre f

The same

Colores Ho

i i i ina una

ERANCE TO THE

r i um s 

A BODY'S OF THE SOURCE OF THE SECOND

The second secon

and the fathers A TOTAL TERM

\$8.64 (1) (1) (1) (1)

FEARCH MILLS

Bar A Traymort is not

Vendred 23 decembre

A MORACO LE DE PRANCE

REPRODUCTION INTERDITE

OFFRES D'EMPLOI .....

DEMANDES D'EMPLO! ..... 25,00

AGENDA 56,00-PROP. COMM. CAPITAUX 164,00

ANNONCES CLASSEES

Créé en 1973 le GROUPE BBC

SOCIÉTÉ DE CONSEIL ET DE

FORMATION EN ORGANISATION,

**GESTION DU PERSONNEL,** 

RECRUTEMENT

s'agrandit et vous informe de sa nouvelle

1 bis, place de Valois 75001 Paris

téléphone : 296 55 00 (lignes groupées)

adresse à partir du 19 décembre 1983: 9

GROUPE BBC

56,00

56,00

56,00

(a ligne\* La ligne T.T.C 83,00 98,44 25,00 29,65

86,42

66,42

66,42

leader français dans l'instrumentation et le télécontrôle de réseaux d'eau, utilisant les technologies à base de microprocesseurs, recherche pour GENTILLY;

un ingénieur systèmes

Il aura pour mission de prandre en charge une famille de produits et participera au développement d'un système de télécontrôle (matériel et logiciel). Il devra en outre assurer l'animation, la formation et le support technique d'une équipe de technicians. Des missions an France ou à l'étranger sont à prévoir.

un ingénieur d'études

Il aura pour mission de prendre en charge les études d'une gamme de produits à base de microprocesseurs destinés à la télégestion/téléalarme. Il s'intégrara à une petite équipe placée sous l'autorité du responsable du Bureau d'Etydes.

Ces deux postes s'adressent à des ingénieurs diplômés d'une grande école d'électronique, (ESE, ENSEEITH, ENSAM ou équivalent), ayant une première expérience de 2 à 3 ans en microélectronique et/ou téléphonie. Compte tenu de la croissance de la société ces postes sont susceptibles d'évolution vers de plus

Adresser CV, photo et prétentions à Gérard SIBOURD-BAUDRY, FLUTEC, 86 avenue Lénine 94250 Gentilly.

INFORMATIQUE 5 recrute pour banlieue sud

**7 INGENIEURS** 

INFORMATICIENS Langage commun, miaga ou équivalence ou supérieur, débutants acceptés.

Ecr. INF 5 - 23, rue de la Pépinière 75008 Paris sous référence MAN 180

IMPORTANTE SOCIÉTÉ

iecpetcpe **CADRE DE PERSONNEL** 

QUELQUES ANNÉES D'EXPÉRIENCE

Formation sonhaitée : supérieure. Collaborateur direct du chef du personnel ; Seus aigu des relations humaines et des rela-

tions commerciales;

ste évolutif ; Lieu de travail : ETOILE Adresser C.V. + photo sous nº 7.274 le Monde Pub., Service ANNONCES CLASSÉES, 5, rue des Italiens, 75009 PARIS.

Société d'équipements automobile

recherche pour principal établisse-

ment 100 km Nord de Paris

RESPONSABLE

service

entretien et

travaux neufs

- Îngénieur mécanicien, électro-mecanicien

- Quelques années d'expérience dans fonction

Adresser C.V. et prétentions à N. 3578

PUBLICITES REUNIES - 112, Bd Voltaire

75011 Paris qui transmettra.

VILLE DE SAINT-PRIEST, 43.000 HABITANTS AGGLOMÉRATION LYONNAISE RECRUTE PAR CONCOURS SUR TITRES POUR SON SERVICE DES JEUNES

**UN ANIMATEUR** 

2º CLASSE

Soit le DUT option animation sociale;
 Soit le DECEP 1= partie;
 Soit 20 unités de valeur CAPASE;
 Soit une attestation de formation générale DEFA;
 Trois années d'expérieuce professionnelle.

Adresser votre candidature avec curriculum vitae menuscrit et photocopie des diplômes à :

MAIRIE DE SAINT-PRIEST

Service du Personnel, place Churles-Ottina, 69800 Saint-Priest.

Au plus tard le 7 janvier 1984.

ou équivalent.

DIPLOME EXIGÉ:

similaire souhaitées.

- Age 30 ans environ.

INGENIEUR

TECHNICIEN AGRICOLE

ECOLE Municipale des Sports de Paretin recherche Professeur d'EPS ou spécialiste GYML le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 (gerçons), le jeudi de 16 h 30 à 16 h (files). Contacter M. Gilbert HOANG 837-07-94 (mercredi matin). Expérience du contexte ru rel de l'Amérique latine in dispensable, Langue espagn Disponibilité nécessais pour trois ans.

Seleire mensuel approxima tif de 7.000 FF, selon expé

**GRANDES ÉCOLES** 

UNIVERSITAIRES

Ecrire ou tiliéphoner à : 78-80, avenue Gellieni Tour Gallieni 1 83174 BAGNOLET CEDEX 380-13-54/55/56.

Envoyer Curriculum Vites i CICDA, 8, villa du Parc-Montecuris, 75014 PARIS.

SERVICE ET DÉVELOPPEMIENT INFORMATIQUES recherche pour LOGICIELS DE BASE OU D'APPLICATIONS INGENIEURS

Pour le secteur culturel d'un important comité d'entreprise, sera espaié à assurer l'animation, la coordination et l'ancedrement d'une équipe, Une formation en gestion est indispensable. Une expérience de responseble de secteur culturel DEFA permis V.L. sont anglé. Rémunération annuelle 97.000 F (13 mois 68 + aventage)

**ANIMATEUR** 

COORDINATEUR

Envoyer C.V. avec prétentions au : C.E.C.N.A.V.T.S. 12-14, rue de Johnville 75019 PARIS.

**DEMANDES** D'EMPLOIS

J.F., 26 a., secrétaire dectylo bonne présentation, expé-rience, ch. emploi secrétarie accueil. Ecr. s/nº 6.567 le Monde Pub. service ANNONCES CLASSES, 5, rue des tratiens, 75009 Paris.

**COMMERCIAL** 

**EXPORT** 

UNIVERSITAIRE

OLIADRILINGUE
GRANDE EXPÉRIENCE
Ecr. s/m² 6.578 la Monde Pub.,
service ANNONCES CLASSÉES,
5, rue des Italiens, 75009 Paris.

Jeune fille 28 ans: MAITRISE DE PSYCHOLOGIE, cherche emploi débutante Paris ou Ban-lieue Est. Etudie ttes proposi-tions, Ecrire № 500 M REGIE-PRESSE, 85 bis, rue Résumer, 75002 Paris qui transmettra. J. F. sér. 32 a. ch. gard. enf. nuits fêtes fin d'arméa. Téléphone : 255-11-86 (soir).

Préférence origine come. Ecrire Editions C.M. 3, rue Versini, AJACCIO. Tél. (95) 21-48-36.

Urgent J.H. 22 ans Eb. O.M. ch. place chez un libraire, contrat simple pour prépar. B.T. 863-18-00.

Sté Française Métallurgie

emplois régionaux

RESPONSABLE PRODUCTION

Lieu: NORD.
Formation: A:-M. ou équival.
Langue: anglais.
Age minimum 35 ans.
Expérience 10 ans avec 6 ans
poste de responsabilité. Production industrie Métaliurgie.
Rémunération selon expérience.

Envoyer c.v. + photo sous ref. 3743 à SWEERTS, 9, rue du Delta, 75009 PARIS qui trans.

POUR QUOTIDIEN CORSE
4 JOURNALISTES

PROFESSIONNEL JURISTE INTERNATIONAL

**FISCALISTE** CHARGÉ DE **EXPORT** MISSION INFORMATIQUE

ORGANISME

Analyse et assistance pour la réalisation de proje importante à l'étranger. Formation similaire souheiné Anglais et espagnol indispen 200.000 F

GROUPE FRANÇAIS

Organisme de Formation lan-gues, recharche PROFESSEUR D'ANGLAIS pour aduites, obi-que poste à plein temps, possédant moyen de transport, possédant moyen de transport, 6.000 X 12. Envoyer c.v.: SODETEF, 15 bis, rue du Révérand-Père-Christian-Gilbert, 92800 Asnières.

LE CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE VILLEJUIF Recrute immédiatement POUR L'UNITÉ DE MALADES DIFFICILES

INFIRMIERS Titulaires du diplôme d'Infirmie de secreur psychiatrique. SERV. ENTIER. HUMANIS

AVANT. PARTICULIERS

néretion, prime et inc nité d'affectation

JVRAISON MOVEMBRE 83
Bureau de vente ouvert
du mardi su vendredi de
14 h à 19 heures.
Samedi de 11 h à 16 h,
1. 575-62-78 ou 557-82-55. Pour tous renseignements se présenter ou téléphone au service du personnel : . \_ . 577-81-04. CAMBRONNE, imm. récent ÉTAGE ÉLEVÉ, PLEIN SUD DBLE SÉJ. + 2 chbres, 95 m² 2 bains, parking. GARBI 567-22-88.

AVEUGLE cherche lectrice écriture, courrier 1 heure 1 or 2 fois par semaine. C.V. manuscrit. Tél.: 222-18-58. propositions

cumentation sur la revue apé-cialisée MIGRATIONS (LM). B.P. 291-08 PARIS.

capitaux

propositions

commerciales

PRETS PERSONNELS

EPITRA (1) 555-79-71.

automobiles

16° arrdt diverses M- EXELMANS

L'Etat offre des emplois stables, bien rémunérés, à toutes et à tous avec Dens bon imm. stand. 4º ét asc. s/rue beau 3 P. de 73 m + Chbre service, A SAISIR 795.000. SIMRA 365-08-40.

ou sans diplôme, lemendez une documentatio ur notre revue spécialisé FRANCE CARRIÈRES (C 16) B.P. 402-09 PARIS. 17° arrdt Les possibilités d'emplois à l'Étranger sont nombreuses et variées. Demandez une do-

4 PIÈCES, 85 m² immo Marcadet. 252-01-82.

18• arrdt **SQUARE CARPEAUX** 

dens très bel imm. Plerre de T. ppteire vd 5º/asc. en cour 3 p. tt c/t 63 m² + balc., oc cupé dame 80 a. 500-54-00. CECOGI CONSTRUIT Récidence « Mairie du 18- » 53, RUE DU SIMPLON

STUDIO 2, 3 P., PARK. Studio è pertir . . . . 319,100 ( 2 P. è partir . . . . 459,300 ( 3 P. è partir . . . . 682,000 ( Renseignements : 575-62-78.

de 8 à 11 C.V. A vdre 15:000 F DS 20 Citro6n, serni-sut., cout. grise, snnée 1970, 82:000 km seul. Etst imp. ant. révisée (fect.). T. (3)073-42-05 à pert. 20 h 30.

les annonces classées

Le Monde

reçues par téléphone sont

du lundi au vendredi de 9 heures à 12 h. 30

de 13 h. 30 à 18 heures

au 296-15-01

# L'immobilier

5° arrdt

JARDIN PLANTES

1 et 3 RUE POLIVEAU

partir de 15.000 F le Ferme et définitif

APPARTEMENT TÉMOIN lous les jours 14 h à 19 Sauf mercredi et dimanche.

A.W.I. Tél.: 267-37-37.

11° arrdt

12° arrdt

**NATION** 

LERMS 355-58-88.

COURS DE VINCENNES

LERMS 355-58-88.

14° arrdt

HÉRIA. Bel Imm. sec. 3 P.

15° arrdt ,

329, RUE LECOURBE

STUDIO, 2, 3, PCES

entrée, cuis. occupé. 255.000 F - 543-88-60.

### appartements ventes

PROPRIETAIRES YOOS DÉSIREZ YENDRE

un logement evec ou sens cht Adressez-vous à un spécialiste IMMO MARCADET IMMEUBLE TRES **GRAND LUXE** BB, rue Marcedet, 76018 Per Estimation gratuite, publicité nde frais, réalisation rapide RESTE 9 APPARTEMENTS
10 3 - 4 or 5 PCES of u
DUPLEX-TERRASSES

> 78-Yvelines VESINET

252-01-82.

VESINE I
dans immauble tout confor
4° ét. avec ascenseur, séjou
1 chambra, cuisine, saile d
bans, balcon, parking sous-se
Prix: 435.000 F.
Agence DURAND
Téléphone: 976-18-50

Particulier vend PARI Y-2 APPARTEMENT TYPE-2 deutsierne et dennier étage. 2-3 pièces, 72 m² loggia vitrée, 12 m² vite blindée, cave, park, exti tx 470.000 F. Parfait ét Tél.: 951-34-13 ST-AMBROISE, très beau 3/4 p. 95 m², 5° (t., imm. réc. stand. 880.000, 347-57-07.

92 Hauts-de-Seine

Part, vend à part, coquet appartement 2 pièces, 45 m², immeuble très bon standing. 480.000 F. Tél. : 757-06-40.

CASSIS F3 vue s/port et mer. Tr. b. traité. 850.000 F. F4 pl. centre stdg. terrasse. 1.000.000 F. F2 pl. ctre reft nf. 420.000 F. Stu-dio pl. ctre. 300.000 F.

Boulogne, Mº Marcel-Sembat, Besu 3 p. tt cft imm, récan 2º ét. 600.000 F. 268-18-00.

Province

Dieppe Front de Mer

Résidence du Bas-Fort-Blanc, petit imm. neuf, situation ex-ception., appt de 30 à 70 m² + terras. T. (16-1) 366-11-10.

CANNES
On imm. av. piecine. 3 post
r.-de-ch., jard. priv., gar., cave.
850.000 F.
Téléphone : (93) 99-50-94.

MENUIRES (73) vends au cour de la station, 10º étage et dernier, calme, très belle vue, 3 pièces cuisire, balcon aud. Téléphone: (74) 67-04-31.

Alexandre & Verstraete

**VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES A GRASSE** 23 et 30 Janvier,

45 Appartements libres ou loués dans très belle résidence à ANTIBES Alpes Maritimes (06600)

la S.C.I. LE TANIT

Essemble immobilier résidentiel à proximité des plages dans un parc arboré de plus de 3 ha, avec piscine privée :

45 appartements - Studios, 2, 3, 4 pièces, tous équipes avec balcon, ainsi que 8 locaux commerciaux, parlangs couverts, box et caves.

pour tous les lots les 28/12/83 ei **4/91/84** de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.

Par ailleurs visites de 10 fr à 11 fr 30 : les 28 et 21/01/84 pour les lots 1 à 32 de la 1° audience » les 27 et 28/01/84 pour les lots 33 à 64 de la 2° audience • les 3 et 4/02/84 pour les lots 65 à 92 de la 3° audience •

Locations

VOTRE SIÈGE SOCIAL

pastitution de sociétés et tous services. Tél : 356-17-60.

**EMBASSY-SERVICE** 

562-52-14

RECH. 3 A 6 BUREAUX

fonds

de commerce

CASSIS

propriétés

« DORDOGNE MANOIR. 450.000 Ag. DESPLAT. 19, r. Libération 24400 Mussiden. (53) 81-21-55 ».

Ass. vend malson de vacances tout confort. Capacité d'accueil 80 à 100 pers. Situation Vages – Atitude 800 m. Terrain 7 ha. Rens. I.D.E.N. B.P. 55. 87.260 SARRE-UNION Téléphone : (88) 00-12-51, h.b.

NOGENT-LE-ROI (centre)
MAISON DE BOURG, 100 m²
habit., poutres + Tour XVI-,
RARE, PRIX 250.000 F.
(37 43-44-34 ou 387-71-55.

viagers

Etude LODEL, 35, bld Voltaire PARIS XI<sup>a</sup>. Tél. 355-61-58. Spécialists viager. Expérience, discrétion, conseils.

Pour recevoir une documentation: Appel GRATUIT au : 16 (93) 31.68.26

appartements bureaux achats

FRANCE AFRIQUE ACHL urgi VILLON CFT NEUF OU ANC. BON STANDING, 337-88-58.

**BIENS ORIGINAUX** 

Rech. PARIS, duplex, atelle immeubles, appts, terrasss jardin. Tél. 331-89-46.

locations

non meublées demandes

Paris Cherche 2 pièces de 50/60 m dans Paris. Ar. : 15-,9-, 8-, 5-T. 340-63-61 après 20 h.

LOCATION DEMANDE pour importante SOCIÉTÉ NATIONALE PÉTROLES dépôt de paîne, pâtisseries proximité plage 20 m. Px 300.000 F + loyer 1500 F Lêtre à la vente LOCATRIM CASSIS Téléph. : 18 (42) 01-81-80. recherche appartements 2 à 8 pces ou villes tres catégories

pour loger personnel et cad 503-37-00 posta 12. (Région parisienne) Pr Stée européennes, cherche villes, pevillons pour CADRES. Durée 3 et 6 ans. 283-57-02.

locations meublées

demandes Paris OFFICE INTERNATIONAL

villas

CANNES/LE CANNET, cent. appt/villa, 130 m². 5 pcas. tar., cave, gar. Vue except. mar/village. Part. sous-valeur Téléphone : (93) 38-20-30.

FONTENAY/NOGENT VILLA RÉCENTE

CONSTRUCTION HORS PAIR 150 m² HABITABLES

F. CRUZ 266-19-00. 8. RUE LA BOÉTIE, PARIS-8-Px rentes indexées garanties Étudo gratuite discrète.

PRESTATIONS LUXUEUSES
AUCUN FRAIS A PRÉVOR
JARDIN BIEN CLOS. CALME
GARAGE. GD CONFORT
Et. MICHELET. 878-46-11.

BY 1519 45006 ORLÉANS CEDEX.

domaines

· Print ten des Care Ma II de Bartere in suc leadings south of Autricke on be located THE REAL PROPERTY. OR SHIPLEY THE RESERVE without the total property the CONTRACTOR State of the State are a mirror day

the state of

Men -ponsepand.

STATE A. I

The second section is not the

A. W. W. W. W. W.

E Chamman MOVAGE 

When the Waste The observations on the same of the Statement Services & Charles Stoman de min Married A.44 2

or side The rest return bearing. grant and क्षिराञ्चल । ५७ 🗯 है किस्स

100 mm File Copie was Being present Survey of the party of the same

grangering the Sangalan Sangalan Sangalan engel Linguage Review of the State of the St The tight of the control of the cont ا المعلق المحمد 

Service Control **.** 

place to the same water. free of the transfer of the second section of the section of the second section of the second section of the second section of the second section of the section o Service Services of the Services government of the second

in the second in the second A Section Sect An interpretation of the District ing the second of the second o And the second s

gang a **Standard** Maria Standard Maria Standard and the second s

المحافظ والمستحدث والمستحدث والمستحدد والمستحد والمستحدد والمستحد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحد وال grande and the second اللبيان المراج المراجي

Secretary and the second second The commence of a production of The second secon

# Trop de zones d'ombres dans l'affaire d'Elf Aquitaine

En déclarant, mercredi 21 décembre, devant l'Assemblée nationale, que l'ancien premier président de la Cour des comptes, M. Bernard Beck, avait commis une « forfaiture » en détroisant par lacération un rapport sur le transfert à l'étranger par Elf-Aquitaine de 500 millions de francs pour développer un nouveau procédé de recherche pétrolière par la suite abandonné ( le Monde du 21 décembre), le secrétaire d'Etat au budget, M. Heuri Emmanuelli, a donné à cette affaire une nouvelle

mandé la constitution d'une commission d'enquête parlementaire afin d'examiner, notamment, dans quelles conditions «le rapport de la Cour des comptes concernant l'affaire Elf-Erap a été dé-

Mis en cause, M. Bernard Beck, interrogé par Antenne 2, a déclaré que ce rapport « était destiné au premier ministre — M. Barre — et à lui seule-

« J'aurais eu le sentiment de faillir à la promesse que je lui avais faite si ce rapport avait pris quelque autre direction que ce soit. (...) Je précise, a ajouté M. Beck, confirmant les déclarations qu'il nous avait faites, que le rapport ne contient aucune mise en cause de l'honnêteté et de l'honorabilité ni des dirigeants de l'Erap ni de quelque personnalité politique que ce soit.

L'ancien premier président a enfin ajouté que le rapport avait été établi non pas par la Cour des comptes, « selon la procédure habituelle », mais par un magistrat de la Cour.

Quelles suites vont maintenant être données à cette affaire? L'accusation portée contre M. Beck est grave. Le plus simple et le plus clair serait que le gouvernement saississe la justice, afin que soit établie la nature de la faute commise. D'autres zones d'ombres subsistent en particulier sur l'utilisation de l'argent transféré par Elf-Aquitaine.

Dans un communiqué, M. Giscard d'Estaing se déclare « scandalisé par l'exploitation politicienne » de l'affaire, et annonce sa présence, jeudi soir, an journal de 20 heures d'Antenne 2, « pour mettre les Français au courant, en direct, de la réalité des faits et des mancrovres qui visent à l'abaissement de la France ».

### M. Emmanuelli : de la « forfaiture » à « l'escroquerie »

Interrogé par M. Michel Sapin (P.S., Indre), le mercredi 21 décembre à l'Assemblée nationale, lors de la séance consacrée aux questions d'actualité, M. Henri Émmanuelli, secrétaire d'État au budget, a notamment répondu : « Des indiscrétions, que je regrette, ont évoqué en effet la séance tenue ce matin par le conseil d'adminis-tration d'Erap et la lettre que je lui ai adressée au sujet d'un redressement fiscal de 545 millions. Afin de couper court aux fausses interprétations, voici quelques informations.

» A l'occasion d'un contrôle fiscal de routine, l'administration en 1982 a constaté que la société Erap avait transféré à l'étranger, de 1978 à 1981, environ un demi-milliard de francs : ces sommes étaient comptabilisées comme - frais d'études, de recherche et de documentation technique », mais les factures présentées à l'administration étaient laconiques et portaient sur des montants très inférieurs aux sommes transférées en Suisse. Devant cette situation insolite, le directeur général des impôts demanda en septembre 1982 une nouvelle enquête, qui fut effectuée en novembre 1982 et dont les conclusions furent transmises au ministre délégué au budget le 14 décembre 1982. Au cours de l'enquête, il fut possible d'apprendre, malgre le secret qui entourait, de 1976 à 1980, cette affaire, qu'un rapport avait été établi par la Cour des comptes : mais le premier président. M. Jean Rosenwald, ne le trouva pas dans ses archives et finit par apprendre de son prédécesseur. M. Bernard Beck, que celui-ci en avait transmis deux exemplaires à M. Raymond Barre, alors premier ministre, en janvier 1981 (...). J'ai sour les yeux le document manuscrit que M. Beck a écrit et dans lequel il retrace l'histoire mouvementée des ces rapports (...). J'affirme qu'aucun des deux rapports [transmis] ne sigure dans les archives de l'État (...). M. Beck reconnaît lui-même avoir détruit par lacération, en novembre 1982, les autres exemplaires qu'il détenait, y compris le brouillon du rap-port. » M. Emmanuelli a alors quali-fié cette action de « forfattaire ».

« Pour ma part, j'ai sollicité en mars 1983 des explications de l'ancien président de la société concernée : celles-ci ne m'ont pas semblé très satisfaisantes, et quand l'actuel président d'Erap m'a interrogé, le 13 septembre dernier, sur les intentions du gouvernement, je lui ai annoncé que nous ferions pro-céder à une troisième enquête administrative. Celle-ci a été conduite par le directeur des vérifications nationales et internationales. entouré de fonctionnaires habilités pour le secret défense, puisque celui-ci avait été invoqué : le rapport que j'ai reçu le 18 octobre ne fait aucune clarté sur les tenants et les aboutissants de l'affaire, mais il consirme qu'Erap a transféré en Suisse 100 milliards d'anciens francs au bénéfice de sociétés domiciliées au Panama, au Lichtenstein, aux Nouvelles-Hébrides, et qu'une partie seulement de cette somme a pu être récupérée quand on eut constaté, en 1979, qu'il s'agissait, au mieux, d'une gigantesque escroquerie. Nous ne savons pas quelle a été la destination ultime de ces mil-

 Pour essayer de répondre aux nombreuses questions qui se posent, j'ai demandé officiellement, le 15 décembre, au président de la Cour des comptes d'essayer de faire reconstituer le rapport détruit par un de ses prédècesseurs : il faut que ce rapport contienne des informations hien capitales nour au'un des plus hauts magistrais de ce pays ait commis cet acte sans précédent. J'en ai informé par écrit le conseil d'administration de la société intéressée, en demandant que ma lettre soit lue ce matin - c'est sans doute l'origine de l'indiscrétion.

- Différents commentaires ont été faits, sur cette affaire, mais il me semble tout à fait inacceptable qu'un ancien premier président de la Cour des comptes considère comme normal de détruire un rapport, pour quelque raison que ce soit. En outre, j'ai été choqué de voir qu'on s'abritait sans justification derrière le secret défense -M. le ministre de la défense n'ayant rien trouvé dans ses archives faisant allusion à cette opération. >

#### UN COMMUNIQUÉ DE L'ERAP

Le conseil d'administration de l'ERAP, réuni mercredi 21 décembre, rappelle dans un communiqué que les opérations mises en dans la presse relatives à la • mise en œuvre d'une technologie nouvelle en matière de détection aérienne de ressources souterraines et notamment de gisements pétroliers (...) se sont déroulées en parfaite confor-mité avec la législation en vigueur, et qu'elles ont fait l'objet, à l'époque où elles ont été engagées, d'au-torisations explicites délivrées par les autorités compétentes, tant pour

le sinancement que pour les transferts correspondants. La Cour des comptes a établi en 1980 un rapport qui n'a pas entraîné de suites parti-culières pour l'ERAP. S'agissant du traitement fiscal, il fait actuellement l'objet d'un examen de la part de l'administration. Aucune décision n'a été prise à ce jour ». Le conseil d'administration de l'ERAP précise enfin qu'il a arrêté les comptes de l'exercice 1982 et qu' « aucune provision pour risque n'a été constituée ».

### « Donnez la parole à M. Barre »

Si M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'État au budget, voulait faire un « coup », il a réussi. L'air sombre, le ton solennel, il égrène son réquisitoire. Le silence règne sur les bancs de l'opposition. Un silence stupéfait, ou accablé, d'autent plus impressionnent que la séance de questions au gouvernement du mercredi est. treditionnellement, l'occasion de joyeuses pesses d'armes entre les seconds couteaux de l'opposition et ceux de la majorité. M. Raymond Barre, tassé sur son banc, oppose un visage fermé. On murmure dans l'Hémicycle : « Il faut lui donner la parole. » M. Barre ne la demandera pas. Il sortira de l'Hémicycle comme il y était entré « à l'anglaise », évitant de passer là où l'attendent

les journalistes. Les déoutés R.P.R. seront les plus prompts à réagir. Alors que M. Jean-Claude Gaudin, prési-dent du groupe U.D.F. de l'Assemblée, l'air excédé, refuse de s'expliquer sur « l'affaire », M. Jean Foyer (R.P.R., Maineet-Loire) déclare benoîtement que les avions « renifleurs » viennent à point nommé faire oublier « l'autre » affaire fiscale du moment, « l'affaire Doumeng ».

M. Jacques Toubon (R.P.R., Paris) contre-attaque plus violemment, et met en cause M. André Chandemagor, nouveau premier président de la Cour des comptes, à la fois pour son passage direct du Quai d'Orsay à la Rue Cambon et pour le fait d'avoir présidé la « mission laïque » (1). Deux raisons, pour le député de Paris, d'affirmer que la nomination de M. Chandemagor est un « scandale » et une

(1) La Mission la lique française est une association recommue d'utilité publique, responsable de la scolarisation d'enfants français vivant à l'étranger. La mission laïque, en tant qu'association subvention plus de 50 % par l'État, fait actuel-lement l'objet, de la part de la Cour des comptes, d'un contrôle en voie d'achèvement.

### Le fonctionnement de la Cour des comptes

La Cour des comptes est la plus importante des juridictions administratives à compétence spéciale. Elle a d'abord pour fonction principale de vérifier les comptes rendus chaque année par les fonctionnaires de l'Etat chargés de gérer les deniers publics (« les comptables publics »). Son rôle est alors de s'assurer que les recettes ont été effectivement perçues, que l'emploi destination et que les dépenses engagées l'ont été régulièrement. Comme le rappelle le professeur Perrot dans son traité sur les institutions judiciaires - dans l'exercice de ces attributions, la Cour des comptes se comporte comme une véritable juridiction: elle rend des arrêts de décharge ou « quitus » [si la gestion a été régulière] ou de debit [dans le cas inverse] auquel cas le comptable public peut être obligé de payer la différence sur ses propres

Avec la multiplication des activités de l'État, les actions de la Cour

ont été étendues, et certaines attributions administratives - et non iuridictionnelles - lui ont été confiées. C'est le cas du contrôle exercé sur la Sécurité sociale et les entreprises publiques. Dans ce cadre, elle surveille l'efficacité de la gestion financière des administrations, des collectivités locales et des entreprises publiques et consigne ses observations dans un rapport annuel largement diffusé. (La Cour, enfin, est depuis la loi du 10 juillet 1982 juridiction d'appel des chambres régionales des comptes.)

Pour n'être pas un acte juridic-tionnel, le contrôle des entreprises publiques n'en comporte pas moins des procédures. Un rapporteur est désigné, qui se rend sur place pour consulter les documents nécessaires. Il rédige un premier rapport, qui est transmis à la fois aux dirigeants de l'entreprise et au ministère de tutelle. La chambre (la Cour des comptes est subdivisée en sept chambres) entend ces derniers au

cours d'une audition qui leur permet de présenter leurs observations. Ensuite la chambre – au nom de la Conr - établit le texte du rapport

Dans l'affaire de l'ERAP (Entreprise de recherches et d'activités pétrolières), dès 1979, M. Giraud, alors ministre de l'industrie, avait alerté la Cour sur ce dossier. Peu après, un rapporteur, M. Giquel, était désigné pour une mission de contrôle normal. Cependant, ce contrôle a été « dissocié », à la demande, dit-on, de M. Barre, alors premier ministre, et la procédure normale n'a pas été suivie ; la chambre n'a pas eu à connaître du débat contradictoire entre le ministre et l'entreprise sons tutelle. Du fait, diton de bonne source, que ce pré-rapport touchait directement aux relations franco-africaines. Il est vrai que les permis de recherche pétrolière obtenus en liaison avec l'expérimentation de l'« avion renifleur » l'ont été exclusivement en

C'est la disparition de ce prérapport - « lacéré » par l'ancien premier président de la Cour. M. Beck - que le secrétaire d'État au budget, M. Emmanuelli, a qualifié de « forfaiture ». L'article 166 du code pénal affirme que « tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est une forfaiture. Sous le titre - Des soustractions commises par les dépositaires publics ». l'arti-cle 173 du même code précise : « Tout juge, administrateur, fonc-tionnaire ou officier public qui aura supprimé les actes et sitres dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans. »

Il reste à savoir si un pré-rapport de la Cour peut être qualifié d' « acte ou titre » au sens de l'article 173. C'est là un débat pour juristes.

#### La détection à distance

Quel est le principe physique sur lequel pouvait être fondée la méthode révolutionnaire de prospection aéroportée pétroière proposée à Elf? Selon certains, ce serait la magnétomé-trie, selon d'autres l'électromagnétisme transitoire.

La prospection magnétométrique aéroportée est couramment utilisée dans la recherche pétrolière depuis longtemps. Le magnétomètre pendant sous l'avion au bout d'un câble -« l'oiseau » - détecte les roches contenant des minéraux magnétiques. Il détecte ainsi le socle dont la « susceptibilité » magnédes sédiments et on en déduit l'épaisseur de ceux-ci. Le levé magnétique détecte le relief de la surface supérieure du socle et pent donc donner des indications sur les structures des couches sédimentaires reposant sur le socle, mais pas sur le contenu de ces couches. Cette technique permet de repérer les zones dans lesquelles, à coup sûr, il ne peut y avoir de pétrole.

La méthode électromagnétique transitoire est fondée sur les changements de comportement et de propriétés d'une onde électromagnètique lancée par un émetteur et reçue par un récepteur, changements dus à la rencontre de structures géologiques différentes. Cette méthode n'intéresse en général que les cent mètres les plus superficiels du sol, c'est-à-dire qu'elle ne peut servir pour le pérrole. Toutefois, les Soviétiques semblent avoir utilisé la méthode électromagnétique pour la prospection pétrolière : en plaçant émetteurs et tique est très supérieure à celle autres, ils auraient repéré des structures situées à plusieurs ki-lomètres de profondeur et, diton, auraient eu aussi des informations sur le contenu des conches sédimentaires. Mais une telle pénétration est impossible à obtenir à partir d'un avion. Des essais analogues sont faits en France, mais toujours au soL

Y.R.

(Publicité) —

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE **DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE** MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES INDUSTRIES PÉTROCHIMIQUES **ENTREPRISE NATIONALE SONATRACH** 

#### AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL **ET INTERNATIONAL**

La Direction Production lance un avis d'appel d'offres national et international pour la fourniture de : UN LOT DE POMPES A GAZ SUR SKID.

Cet appel d'offres s'adresse aux seules entreprises de production, à l'exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires, etc., conformément aux dispositions de la loi nº 78-02 du 11 février 1978, portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur.

Les soumissionnaires intéressés par cet appel d'offres penvent retirer le cahier des charges directement ou par le canal de leur ambassade à Sonatrach, Direction Production, 8, chemin du Réservoir - Hydra - Alger. Département Approvisionnement et Transports, à partir de la parution du présent avis, contre paiement de la somme de : 200 DA.

Les soumissions devront être établies en 12 exemplaires et envoyées sous double pli cacheté et recommandé. Le pli extérieur devra porter la mention suivante :

APPEL D'OFFRES NATIONAL ET INTERNATIO-NAL. Nº TW 604/MA. A NE PAS OUVRIR. CONFIDEN-TIEL. » La date limite pour le dépôt des offres est fixée à 2 mois à compter de la date de parution du présent avis.

Toute soumission parvenue après ce délai sera considérée

Le délai d'option sera de 180 jours à le date de clôture de cet

#### L'ancien président : Une carrière dans la haute administration

M. Bernard Beck aura soixantedix ans le 9 janvier prochain. Licen-cié en droit et diplômé d'études supérieures de droit public et d'économie politique, il a commencé sa carrière en 1937 au ministère des finances, où il était rédacteur. Nommé administrateur civil en 1946, il devient en 1948 conseiller référendaire à la Cour des comptes. Il est, à partir de 1947, successivement chargé de mission, chef de cabinet et directeur adjoint au cabinet de M. Robert Schuman (ministre des finances en 1947, président du conseil en 1947-1948 et ministre des

M. Bernard Beck fut ensuite directeur du cabinet de M. J. Chastellain ministre des travaux publics en 1953-1954), conseiller technique au cabinet de M. Robert Schuman (garde des sceaux en 1955) et directeur au cabinet d'Alain Poher (secrétaire d'État à la marine en 1957-1958). De 1961 à 1966 il fut

secrétaire général adjoint puis secrétaire général de la Cour des comptes. Ce haut magistrat a également

exercé les fonctions de secrétaire gé-néral de la présidence de la République (intérim de M. Alain Poher du 29 avril au 19 juin 1969 et du 5 avril au 26 mai 1974). Conseiller-maître à la Cour des comptes en 1965, il a présidé la section de l'énergie à la commission de vérification des comptes des entreprises publiques de 1973 à 1977, et était chargé à ce titre de contrôler la vérification des comptes de l'Erap. De 1975 à 1978 tion de la redevance pour la radiotélévision avant d'être nommé en février 1977 président de la sixième chambre de la Cour des comptes, puis en mars 1978 premier président de cette institution. M. Beck, qui a fait valoir en octobre 1982 ses droits à la retraite, est commandeur de la Légion d'honneur.

#### « M. BECK N'EST QUAND MÊME PAS UN CHENAPAN »

fait mal. Surtout dans une mai-son qui met un point d'honneur à

« C'est une plaisanterie », s'exclamait , mercredi soir, un magistrat de la Cour, qui affirmait sa « perplexité », et celle de ses collègues, devant la mise en cause de l'ancien premier président de la Cour. Perplexité, parce que, « M. Beck, quand même, n'est pas un chenapan ». Perplexité aussi, parce que, l'histoire des avions « renifleurs » est i-connue ».

Dès lors, pour ce megistrat, l'affaire prend les allures d'un coup > aux motivations obscures. La petite phrase de

M. Emmanuelli, « une gigantesque escroquerie, au mieux », Ouvre-t-elle des perspectives plus graves ? Rien, en tout cas, dans le rapport détruit, ne laissait entrevoir une telle hypothèse, affirme ce magistrat.

« C'est une affaire désagréeble. Mais ici, nous avons le sentiment que la Cour a bien fait son travail », ajoute-il. Alors M. Beck a-t-il failti ? Un autre membre de la Cour, actuellement en détachement, s'avoue lui stunéfair par l'épisode de la destruction du rapport par le premier président. « ils doivent être fous de rage, lè-bas, à la Cour. »

J.-L. A.

#### A TRAVERS LA PRESSE

### Une affaire politique

Dans le Matin, Guy Claisse y a des insimuations dans toutes les estime que l'ancien président de la République « n'a plus de raison de cacher quoi que ce soit à l'opinion Emmanuelli, qui a vu éclater sous publique ». Mais dans le « parfum légèrement rêtro » qui se dégage de cette affaire, l'éditorialiste retrouve cherche-t-il des chemins de dérivaun peu celui des « scandales qui éclaboussaient » la fin du précédent septennat, et il se demande si celui-ci ne risque pas de ternir à nouveau l'image que l'ancien président s'efforce, jour après jour, de redonner de lui-même ».

Pour Jean Bothorel, du Figuro. également, · l'affaire des avions renisseurs est passée du stade du canular scientifique à celui d'un les déboires économiques et sociaux procès politique », et il ajoute : « Il – du pouvoir »:

Petites phrases du ministre, mais aucune démonstration. Henri tion? » L'Humanité et Libération rendent compte de l'affaire sans la commenter. En revanche, le Quotidien de Paris affirme en première page: « Ca sent le bluff », et Domimique Jamet croit pouvoir affirmer que, en donnant « une caution officielle à l'opération politique lancée par le Canard enchaîné », M. Emmanuelli veut « faire oublier

# LES SUPPRESSION

Les magrés licenciés de Tale gron: a aides, s'ils en expresser le g retourner dens leur pere t

Secure M. Raide

and the state of the

\$2.7%A

The state of the s

And the second s

ar .

ing to the transplace in the t

and the second section is

E : 11. "F" HITTING 4" 7 em

The second section of the sect

American Cartainne Cartes

Strain and a second

Programme of the course

A THE RESERVE OF THE PARTY OF T The second of th ore a hallegenic sie è HARLING LY MARKING E LOS FAIT & THE RE The second secon ---tree gantin bie in if المنازعة بالمناجة والمحاد reinen im 2. Sie eriffe Livery Profession & Live

A SECTION OF THE SECT me gig einem beid gerter führfrei THE THE REPORT THE Li Trans Line Margo de Market & British Barrier Barrier British Agen A معتد من چېرانو پي ويل د کانو

la réorganisation du travail à Pe

स्त्रिक के के अपने प्राप्त के किया नहीं कि पहिल्ला है। अपने अपने के अपने के अपने के अपने के अपने के अपने के अप STEED OF THE STEED OF THE PARTY OF THE STEED restricted to their and a destructions.

grand of the control of the control

MATERIAL CONTRACTOR OF COMPA material de la production de la constantia Winds am Widt to the air March of the service mm martin i gras regulate d The 4-45 or 41475 of 127 or feet and the weeken the pro-

set buts in system for any deto a train of a development was presented R. D. water, which is not well as

SACE OF HEIGHT COX SPANSON **严重报酬和**第二章 Et . SHAME

lie products redicines et la Distant. - Liver was. Baran Baran (B. Garattan) Bergal. And the control of th State to market state to the mark and the first of and the second and minds and a company where a loss The work of the same water us to morney They are व्याप्य करा १४ जानामाना स्थापन The same and the same of the same the state of the state of Red Table 1 commence for Manage 1 to the period of the service of - 2 - 2 a - 2 a - 2 a - 4 - 8 And the commentation of the product of the second

and property of the controlled the second se Be a decente enclare et que service en la region de la companie de The state of the s the second designation of the second M. Seek - Paris -

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULARE MINISTÈRE DE L'ÉNERGE ET DES INDUSTRIES PETROCHIA

ENTREPRISE NATIONALE SOMATRADE \* AVIS D'APPEL D'OFFRES NATION

# ET INTERNATIONAL

To Describe Production (and the same grante de legion The state of the s DE UNITE INJECTION AZONE MONTEL SI BOAR Con 3000 Contain a greate and server and and server The fact that the same and the The state of the second THE SECTION OF THE PROPERTY OF and the second s

Manager a Sentingly, Directors by the control of th Paris - High - Auger Department Approximation property of the parallel de liberty face conference of the property of the parallel of the property of the parallel of the par BERNESS SOLDA the second destant dur travels in the second the second destant due to the second destant de la second de la second

APPEL D'OFFRES NATIONAL D'INTEN MALAPPEL D'OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL LE CONTRES NATIONAL ET INTERNATIONAL ET INTERNA

Transport date desperation de present and Toute in the partition on present and the state programme of the state of the state

Le délai d'aption sero de 180 hours à la data de allegre. Sel d'affin speld'offres

No. of Confession in Street, Sales

-

Anto Anno Live

Section 1984 Section 1984

Allert Same say (40)

الهيئ الإنطار المنتان الم

(F -- ...

- --

er com car

\*\*\* · · \*\*

وفقيه والمهراء المعجد

. .

**N.** 

ş. I.. 1994

å + + ₹ °°°

وموارك همو

and the second

فالمهدد بدرة

a see a seed

• • • •

و د الدحوة

, .·· - ··

---

Service Services

4- · · · · ·

State of the control of the control

· · · · · · · ·

Carried Control of the Control of th

# THES SOO MILLIONS DE FRANCS

# offaire d'Elf Aquitaine The factor is both to the factor of the fact The second second second second

#### The state of the s STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN CO mirabilität d tellige bleege Ant. Marie St. Control of the Control of William with the same of a same than Separate states of the second Propinite feministe State 12 457 Berg.

# de la Cour des comptes

# 10 mg

🖘 🍷

-- 215

. . . . . . . . . . . . .

- - -

Williams the formation of the second of the

Control Statements and the statement of the statement of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The proof of the reserves of the contract of the

the significant with a company of

FREE PARTY

Charles to the September 1988 as the Contract of the Contract

The latest through the months of the con-

Company of the Compan

· (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

The property of the control of the c CARROLLER SAME AND CONTRACT OF A PARTY OF A

> Unnuign president : Une carde Elafor is haute 120mm strate

> · 集 整体 机乳 CIVIL 两座 45 3 100m

A THE SE Une affaire politique

gradient de la companya de la compa

### LES SUPPRESSIONS D'EMPLOIS DANS L'INDUSTRIE

Les immigrés licenciés de Talbot seront « aidés, s'ils en expriment le souhait à retourner dans leur pays »

déclare M. Ralite

bot de Poissy, où les salariés présents étalent très peu nombreux. Le 21 décembre, la Fédération C.G.T. de la métallurgie a estimé, dans un communiqué, que « la situation créée par Peugot S.A. interpelle le gouvernement », celui-ci devant « œuvrer pour empècher l'arbitraire de la direction et permettre dans un cadre défini » (par l'accord gouvernement-P.S.A.) « de prendre en compte les aspirations des travailleurs placés devant l'intransi-geance de la direction Talbot-Poissy pour l'application de l'accord qu'elle a conclu avec le gouvernement. L'émotion et les craintes manifestées par les travail-leurs sont légitimes, et la C.G.T. les

partage ».

A l'Assemblée nationale, M. Jack Te B Ralite, ministre délégué chargé de l'emploi, a indiqué que les immigrés licenciés de Talbot seront « aidés, s'ils en expriment le souhait, à re-tourner dans leur pays. Répon-dant à une question de Mme Fra-chon (P.S. Yvelines). M. Ralite a sonligné que l'accord P.S.A.négociations avec les syndicats au

### La réorganisation du travail à Poissy

La «réorganisation du travail» annoncée le 20 décembre au comité d'établissement de Talbot et résul-tant de la dimination des effectifs, etitrera en vigueur à partir du 3 janvier prochain, précise la direction.

Actuellement, compte non tenu des licenciements qui vont interve-nir, les établissements de Poissy emploient 13 000 agents de fabrica tion sur na ensemble de 16 000 salariés. Ces ouvriers étaient jusqu'à présent répartis en deux équipes de travail, ayant chacune le même effectif (6 500 personnes). La première équipe travaillait de 7 heures à 15 h 30 et l'équipe du soir de 15 h 30 à 23 h 50. Avec le départ de 1 905 licenciés et de 1 235 travailleurs mis en préretraite F.N.E., l'effectif de l'usine sera réduit à moins de 13 000 personnes et à environ 10 000 salariés pour le personnel de fabrication. Afin d'éviter une diminution de moitié de la vitesse de roulement sur certaines chaînes importantes de fabrication, la première équipe comptera désormais

• Les syndicats médicaux et la visite à domicile. - L'Union syndicale de la médecine, qui réunit plusieurs petits syndicats de méde notamment généralistes, appelle les médecins à ne pas suivre les mots d'ordre de dépassements de tarif. lancés par les plus importantes orgapour la visite à domicile (le Monde du 14 décembre). Elle estime que ces mots d'ordre représentent « une véritable rupture » de la convention avec la Sécurité sociale, et que l'augmentation à part du tarif de la visite risque d'entraîner ultérieurement une dévalorisation des autres

La situation était calme ce jeudi sein de l'entreprise. C'était indiqué 22 décembre au matin à l'usine Taldans le communiqué dissusé par M. le premier ministre qui, hier encore, a demandé au préset des Yvelines de favoriser l'organisation d'une réunion tripartite ». Deux délégations de grévistes conduites par la C.F.D.T. devaient, dans l'après-midi du 22 décembre aller déposer, d'une part à Matignon et d'autre part au siège du groupe Pengeot, des lettres de licenciement collectées.

A Poissy, M. Michel Huc, secrétaire général de la fédération F.O. de la métallurgie, a organisé une réunion le 21 décembre avec des militants français et immigrés de cette organisation pour demander, à la faveur de négociations, que « les licenciements soient examinés cas par cas. Les actions de formation ne peuvent, en effet, pas tout résoudre. Il faut donner aux immigrés qui le souhaitent le moyen de rentrer chez eux. Pour cela, il faut qu'ils aient droit aux diverses aides prévues, afin qu'ils aient la passibilité effec-tive de se réinstaller au pays ». M. Blancs (C.S.L.) a fait part de son « écœurement » devant « les querelles indécentes > entre la C.G.T. et la C.F.D.T.

## 8 000 salariés, tandis que la seconde

n'en comptera plus que 2 000, ces derniers travaillant sur des systèmes de chaîne plus lents. Les deux équipes alterneront tous les quinze

En outre, les plages horaires du personnel travaillant en équipe seront avancées d'une heure à partir du 6 février. Les équipes travailleront donc de 6 heures à 14 h 30 et de 14 h 30 à 22 h 30, afin, selon la direction, d'éviter des temps morts pour les agents de maîtrise entre 15 h 30 et 17 heures. Les transports en commun seront réorganisés en conséquence, notamment pour les trains spéciaux au départ de la gare Saint-Lazare.

#### SACILOR PRÉVOIT PLUS DE 2 000 SUPPRESSIONS SUP-PLEMENTAIRES D'EMPLOIS EN LORRAINE

M. Claude Dollé, P.-D.G. du groupe sidérurgique Sacilor, a annoncé, le 20 décembre, qu'il envisage entre 2 100 et 2 600 suppressions supplémentaires d'emplois dans sa division des produits longs (fils, rails, poutrelles...).

s'ajouteraient l 373 départs déjà annoncés dans le cadre du plan acier 1982 aujourd'hui révisé (*le Monde* du 22 décembre). Au total cette division ne compterait plus que 7 000 salariés début 1987, chiffre pourtant encore « trop élevé » qui devrait ère réduit à 6 500 ou 6 000, a estimé

#### En 1983 **CREUSOT-LOIRE AURA PERDU** -1.4 MILLIARD DE FRANCS

Dans le groupe Creusot-Loire, où. en octobre, 4 000 suppressions d'em-plois ont été annoncées, il y a encore 6 000 emplois « fragiles », a indiqué M. Pineau Valencienne, le président du groupe, devant l'Assemblée générale des actionnaires du 21 décem-

En 1983, la seule société mère devrait perdre 1,4 milliard de francs, soit trois fois plus qu'en 1982 (465 millions de francs). Les quelque 4000 suppressions

chez Creusot-Loire et 2 000 dans les refus clair et net. filiales) deviendront effectives entre la fin de 1983 et le début de 1984.

#### LE PLAN DE LICENCIEMENTS DE MASSEY-FERGUSON Les pouvoirs publics acceptent de réunir une « mini-table ronde »

De notre correspondant

Lille. - Une délégation de représentants syndicaux de l'usine Massey-Ferguson de Marquettelez-Lille, accompagnée d'élus régionaux, a été reçue mercredi 21 décembre à Matignon. Au cours de cet entretien, les pouvoirs publics ont accepté de réunir sous leur égide une « mini-table ronde » réunissant an niveau régional la direction, les salariés et l'administration.

A Lille même, un nouveau - plan social » de licenciements a été proposé par la direction de Massey-Ferguson, le précédent ayant été rejeté par la direction du travail.

Massey-Ferguson avait demandé en juin 595 licenciements dans son établissement de Marquette, où tra-vaillent actuellement 2 035 salariés. Dès ce moment avait démarré une éprenve de force, qui se poursuit toujours, entre direction et syndicats et dans laquelle les pouvoirs publics avaient jusqu'à présent refusé de s'engager de façon claire, tout au moins publiquement.

Depuis plusieurs mois, les respon sables syndicaux de la C.G.T. et, C.F.D.T., cherchent à se faire entendre des pouvoirs publics, non pour négocier les licenciements ou un éventuel plan d'accompagnement social, mais pour discuter du volet économique d'un plan de restructuration arrêté sans eux et dont ils ont le sentiment de faire les frais. Un responsable C.F.D.T. de l'entreprise souligne, non sans amertume, qu'il n'a pas attendu M. Maire pour dénoncer la politique du secret pramatière de choix industriels.

On assiste en fait, depuis des années, à une récession de l'industrie du machinisme agricole dans le Nord, où sont implantés deux géants internationaux : International Flar-vester à Croix (800 salariés aujourd'hui, près du double voici dix ans) et Massey-Ferguson à Marquette, où l'on comptait 3 500 personnes au tout début des années 60.

#### C.F.D.T. craignent, en effet, qu'avec la fermeture de la fonderie décidée par la direction on ne transforme l'asine de Marquette en simple atelier d'assemblage de meuses-batteuses. No serait-ce pas l'application, s'interrogent les syndicats, d'un

Selon les syndicats, les nouvelles

suppressions d'emplois à Marquette ne sont qu'une étape. C.G.T. et

Harvester (pour la répartition de certaines productions) et les pouvoirs publics, un accord an terme duquel Massey-Ferguson serait autorisé à limiter à 3 100 ses effectifs en France, contre un peu plus de 4 000 aujourd'hui, dont la moitié à Marquette? Certains même, notamment la C.G.T., accusaient Massey-Ferguson de vouloir fermer son établissement de Marquette, voire de préparer son désengagement du territoire français. Faux, rétorque la direction, en précisant que 230 millions de francs doivent être investis en 1983 et 1984 dans l'outil de production (50 millions à Marquette et 180 millions à Beauvais), dont 100 millions mis à la disposi-tion de l'entreprise, sous forme de prêts participatifs, par l'Etat fran-

Après quinze jours d'occupation de l'usine en septembre, un accord tripartite entre ponvoirs publics, direction et syndicats intervenait alors, que prévoyait le rapport au 31 décembre du dépôt des demandes des 595 licenciements et l'ouverture de négociations sur l'avenir de la fonderie, la mise en place d'un contrat F.N.E. pour les plus de cinquante-cinq ans, d'un plan de for-mation pour les autres licenciés et d'une réduction du temps de travail. Mais les négociations n'aboutirent

pas. Après deux monvements de grève, la direction jugeait l'accord rompu et déposait sa demande de licenciements. C'était de nouveau l'affrontement, qui allait jusqu'à la séquestration pendant une journée d'un cadre de l'établissement.

Depuis le 8 décembre, toute production a cessé dans l'usine occupée. Malgré un jugement du tribunal de Lille autorisant le recours à la force publique nour assurer « la libre circulation des biens et des personnes ., les forces de police ne sont pas intervenues à l'intérieur de l'établissement, mais elles ont dégagé, dans la nuit du 16 au 17 décembre. et à grands renforts de matériel de levage, l'enchevêtrement de machines disposées en barrage par les grévistes sur les voies d'accès.

La veille, les grévistes avaient obtenu, après cinq heures d'occupation de la mairie de Lille, la messe d'un rendez-vous, mercredi, à Matignon. Ils ne se satisfont pas de la réponse de la direction du travail à la demande de licenciements : plan social insuffisant, était-il indiqué en d'emplois déjà annoucées (2 100 substance. Ce qu'ils veulent, c'est un

JEAN-RENÉ LORE.

#### LES PRÉVISIONS DE L'O.C.D.E.

#### Confirmation de la reprise dans les pays industrialisés

#### Aggravation du chômage en Europe

La reprise tant attendue et vainement annoncée pour 1982 est finalement apparue en 1983 aux Etats-Ums. Elle existe désormais dans la plupart des pays industrialisés, indique l'Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E.), qui vient d'établir ses perspectives économiques pour les prochains dix-huit mois (année 1984 et premier semestre 1985). Bien engagée outre-Atlantique et au Japon, cette reprise risque d'être plus limitée, voire plus fragile, en

L'évolution est liée à des comportements difficiles à prévoir. Ainsi, la baisse des taux d'épargne des ménages a été un important facteur de stimulation en 1983. Si ces taux devaient continuer à baisser d'un demi-point de plus, le P.N.B. (produit national brut) réel des pays de l'O.C.D.E. s'en trouverait accru de I % en 1984. Il en va de même de l'investissement des entreprises, qui peut lui aussi faire varier d'un point la croissance du P.N.B.

Le taux de chômage de la zone de PO.C.D.E. devrait se stabiliser aux alentours de 9 % jusqu'au milieu de 1985. En recul aux Etats-Unis, il pourrait cependant augmenter en Europe, passant de 10 % de la population active au début de 1983 à 12 % à la fin du premier semestre 1985.

 Aux Etats-Unis, où la reprise a été la plus vive, le taux de croissance devrait se maintenir aux environs de 5 % en 1984 et de 3 % sur les six premiers mois de 1983, après avoir cril de 9,7 % au deuxième trimestre et de 7,6 % au troisième trimestre 1983. « Pour une économie qui sort de la récession la plus forte qu'elle ait connue depuis la guerre, les perspectives d'évolution pendant la deuxième année de la reprise semblent modestes . notent les experts de l'Organisation. Ceux-ci prévoient que le déficit des paiements courants pourrait passer de 35 milliards de dollars en 1983 à 85 milliards en 1984, tandis que le déficit budgé-taire s'établirait à 190 milliards de dollars en 1984 (soit 6 % du P.N.B.) contre 180 milliards en 1983.

• Au Japon, la forte poussée des exportations devrait continuer à rait connaître une tirer la croissance en même temps le milieu de 1984.

que se redresserait la progression de la demande intérieure, grâce aux mesures de relance annoncées en octobre. Le P.N.B. réel augmenterait de 4 % en 1984 (après 3 % en 1983) et de 3 % en rythme annuel au premier semestre 1985. L'inflation et le chômage devraient demeurer à leur faible niveau de 1983.

 En Allemagne fédérale, la reprise envisagée pour les dix-huit mois à venir resterait relativement modeste (2 % en 1984, 2,2 % au premier semestre 1985). Ele serait donc insuffisante pour enrayer la montée du chomage. L'activité économique dépendra de l'accélération des exportations, appelées à compenser la faiblesse de la demande intérieure. Comme en 1983, celle-ci dépendra de la baisse des taux d'épargne des ménages, qui pourrait s'établir à un taux inférieur à celui de 1970.

• En France, PO.C.D.E. indique que « le processus de réajustement amorcé au second semestre 1983 devrait se poursuivre en 1984. compte tenu du caractère restrictif de la politique économique -. La demande intérieure devrait diminuer, mais le décalage entre le cycle conjoncturel de la France et celui de ses principaux partenaires devrait permettre de dégager un léger excédent de la balance des paiements courants. Pour ce qui est de l'inflation, les experts de l'O.C.D.E. esti-ment que la hausse des prix à la consommation pourrait être ramenée à 7,2 % en 1984 en moyenne annuelle (après 9,2 % en 1983) et à 6 % en rythme annuel au cours du premier semestre 1985. Comme l'on prévoit que la croissance du P.I.B., nulle en 1984, ne se redressera pas avant le premier semestre 1985, où le taux de croissance pourrait atteindre 1,5 %, on devrait assister à une forte progression du taux de chômage, qui passerait de 8,2 % au premier semestre 1983 à 10 % au premier semestre 1985.

• En Grande-Bretagne, la crois sance devrait se poursuivre au rythme de 2,2 % pendant les pro-chains dix-huit sois, tandis que l'inflation reviendrait dans le même temps de 6 % à 5 %. L'emploi pourrait connaître une amélioration des

#### CROISSANCE DU P.N.B.

|                                                 | 1982  | 1983 * | 1984 * |
|-------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| Etata-Unis                                      | - 1,9 | 3,5    | 5      |
| Japon                                           | 3     | 3      | 4      |
| R.F.A.                                          | - 1,1 | 1,2    | 2      |
| France                                          | 1,9   | 0,5    | 0      |
| Grande-Bretagne                                 | 2     | 2,5    | 2,2    |
| Italie                                          | - 0,3 | - 1,5  | 2      |
| Canada                                          | - 4,4 | 3      | 5      |
| Total des pays ci-dessas                        | - 0,5 | 2,5    | 3,7    |
| Production industrielle des sept pays ci-dessus | - 5   | 3,5    | 5,7    |

La croissance du produit national brut (P.N.B.), ou du produit intérieur brut (PTB) dans le cas de la France et de la Grande-Bretagne, est calculée en volume et présentée en moyenne annuelle. Les pourcentages de variation sont calculés par rapport à l'aunée précédente.

Les nept pays retenns représentent à eux senis 85 % du P.N.B. dans l'ensemble des pays de PO.C.D.E., la part des Etats-Unis étant de 40,5 % et celle du Japon de 14 %. L'Allemagne fédérale, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie réalisent ensemble 26,6 % du P.N.B. de PO.C.D.E.

emble 26,6 % du P.N.B. de PO.C.D.E.

#### En novembre

#### **NOUVELLE HAUSSE DU CHOMAGE** DANS LA C.E.E.

Le nombre de chômeurs dans les pays de la Communauté économique européenne a connu une nou-velle hausse de 1,4 % en un mois : il a atteint 12,3 millions en données brutes selon les statistiques publiées mercredi 21 décembre à Bruxelles statistiques provisoires, les données du chômage n'étant pas encore disponibles pour les Pays-Bas par suite de grèves.

Le taux de chômage par rapport à la population active s'élève à 10,9 % (contre 10.8 % en octobre). Toutefois, en données corrigées des varia-tions saisonnières, le chômage tend à se stabiliser : le nombre de chômeurs, en hausse en France et en Grande-Bretagne, a baissé en

En un an, le chômage s'est accru de 6 % en moyenne dans les pays du Marché commun sans la Grèce, avec de fortes disparités : forte augmentation an Luxembourg (+18 %), en Irlande (+17 %), à un moindre degré en Italie (+ 10 %), faible en France (+3 %), et surtout en Grande-Bretagne (+1 %). De fa-con générale, l'Irlande reste le pays le plus atteint, alors que, malgré la con générale, l'Irlande reste le pays le plus atteint, alors que, malgré la hausse de novembre, le chômage de meure très faible au Luxembourg. meure très faible au Luxembourg.

• Fonds de garantie pour la création et la transmission d'entreprises. - La Sofaris (Société francaise pour l'assurance du capitalrisque des P.M.E., qui gère le fonds de garantie pour la création d'entreprises, va étendre sa garantie aux prêts bancaires accordés à des entreprises nouvelles créées depuis moins de trois ans et à celles qui sont engagées dans un processus de transmis sion. Pour permettre le fonctionnement de ce nouveau système, l'Etat versera une dotation supplémentaire de 70 millions de francs à la Sofaris qui, en 1984, pourra garantir envi-ron I milliard de francs de concours

• Paiements à titre d'avance. -Pour pallier les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises du fait des délais de paiement relatifs à des commandes publiques, il a été décidé que les collectivités et les ordonnateurs publics locaux pourront mandater les sommes dues dans un délai réglementaire de quarantecinq jours.

En outre, le taux des paiements à titre d'avance est abaissé au taux de base bancaire majoré d'un point (soit actuellement 13,25 %) au lieu du taux des obligations cautionnées (14,50 %) actuellement pratiqué.

MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES INDUSTRIES PÉTROCHIMIQUES ET DES INDUSTRIES PÉTROCHIMIQUES ENTREPRISE NATIONALE SONATRACH **ENTREPRISE NATIONALE SONATRACH ET INTERNATIONAL** 

#### AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL **ET INTERNATIONAL**

— (Publicité)

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE

DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

La Direction Production lance un avis d'appel d'offres national et international pour la fourniture de : UNE UNITÉ COIL TUBING UNIT MONTÉE SUR CAMION :

UNE UNITÉ INJECTION AZOTE MONTÉE SUR CAMION. Cet appel d'offres s'adresse aux senles entreprises de production, à l'exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires, etc., conformément aux dispositions de la loi nº 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur le

commerce extérieur. Les soumissionnaires intéressés par cet appel d'offres peuvent retirer le cahier des charges directement on par le canal de leur ambassade à Sonatrach, Direction Production, 8, chemin du Réservoir - Hydra - Alger. Département Approvisionnement et Transports, à partir de la parution du présent avis, contre paie-

ment de la somme de : 500 DA. Les soumissions devront être établies en 12 exemplaires et envoyées sous double pli cacheté et recommandé. Le pli extérieur devra porter la mention suivante :

**«APPEL D'OFFRES NATIONAL ET INTERNATIO** NAL, Nº MA051/83. A NE PAS OUVRIR. CONFIDEN-TIEL » La date limite pour le dépôt des offres est fixée à 2 mois

à compter de la date de parution du présent avis. Toute soumission parvenue après ce délai sera considérée

comme nulle. Le délai d'option sera de 180 jours à la date de clôture de cet appel d'offres.

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL

(Publicité) -

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE

DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

La Direction Production lance un avis d'appel d'offres national et international pour la fourniture de : UN LOT DE PIÈCES DE RECHANGE

POUR TURBINES A GAZ FR 5000. Cet appel d'offres s'adresse aux seules entreprises de production, à l'exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires, etc., conformément aux dispositions de la loi nº 78-02 du 11 février 1978, portant monopole de l'Etat sur le

commerce extérieur. Les soumissionnaires intéressés par cet appel d'offres peuvent retirer le cahier des charges directement ou par le canal de leur ambassade à Sonatrach, Direction Production, 8, chemin du Réservoir - Hydra - Alger. Département Approvisionnement et Transports, à partir de la parution du présent avis, contre paiement de la somme de : 500 DA.

Les soumissions devront être établies en 12 exemplaires et envoyées sons double pli cacheté et recommandé. Le pli extérieur devra porter la mention suivante :

APPEL D'OFFRES NATIONAL ET INTERNATIO NAL Nº MA070/83. A NE PAS OUVRIR, CONFIDEN-TIEL. » La date limite pour le dépôt des offres est fixée à deux mois à compter de la date de parution du présent avis.

Toute soumission parvenue après ce délai sera considérée comme nulle.

Le délai d'option sera de 180 jours à la date de clôture de cet

### SOCIAL

#### Les négociations sur l'assurance-chômage

#### La « technique du salami »

14 décembre, et la huitième, le 21 décembre, le décor de la négociation sur l'assurance-chômage a si insensiblement changé qu'il n'est e ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre ». Question de nuances. Ainsi, quelques points positifs

ont été dégagés. Les partenaires sociaux se sont d'abord mis d'accord pour prolonger jusqu'au 31 janvier 1984 l'effet de l'actuelle convention UNEDIC. la C.G.T., in C.F.T.C. et la C.G.C. sprès une dernière « mise au point » de M. Marchelli — ayant délégation du C.N.P.F. a fait ca qu'il est convenu d'appeler « une certains chômeurs avant travaillé trois mois — des jeunes, mais aussi les travailleurs à titre précaira — scient indemnisés par le futur système d'assurance basé sur les cotisations d'employeurs et de salariés. D'autres hypothèses ont encore été avancées pour le règlement du passif de l'UNEDIC, notamment selon la « technique du salami » qui consiste en un découpage laboux des problèmes afin d'aboutir à un minimum d'accords. Mais il faudra bien aborder des questions plus délicates encore, comme les durées d'indemnisation, les niveaux, les décressivités et les conditions d'accès...

Pour le reste, tout le reste, les résultats d'une longue journée de dents. Certes, la front intersyndical, qui avait été ébréché lors de la réunion précédente, a fait, catta fois, preuve d'une certaine résistance, à défaut d'unité. La C.G.C. a rejoint les quatre organisations (C.G.T., C.F.D.T., F.O. et C.F.T.C.), en soulignant son originalité par une proposition particulière. Mais la délégation F.O., en constatant le rejet patronal « définitif » du projet intersyndical, a avancé, seule semble-t-il, une contreprocesition, à son tour repoussée par le C.N.P.F.

syndicales partagent le même point de vue sur les durées d'indemnisation et se retrouvent pour considérer que le niveau d'indemnisation ne peut être abaissé. « Il y a des limites à ne pas dépasser», disent en substance la C.G.T. et la C.F.D.T., cette dernière ajoutant qu'∢ aucun projet n'est irreceva-

Cette fois, aussi, les organiss tions syndicales ont clairement identifié le refus patronal qui maintient ses deux conditions présiables à tout accord, à savoir que le futur système soit finan-cièrement équilibré et qu'il jouisse d'une totale autonomie

A ca sujet, M. Yvon Chotard, vice-président du C.N.P.F. a été on ne peut plus catégorique. Prenant la défense de l'Etat. « cui ne peut payer devantage », il a mis mais surtout des raisons plus politiques pour justifier son opposition à toute intervention des pouvoirs publics dans le financement de l'UNEDIC. « Notre système doit se suffire à lui-même, a-t-il répété. Nous ne vouons pas aller voir le gouvernement la corde au cou. »

En l'état, les positions demeurent donc inconciliables, et on ne voit pas comment, au cours des deux autres réunions prévues, le 5 et le 10 janvier prochain, la négociation pourrait avancer, à moins que la rencontre de ce mercredi n'ait placé les négociateurs à la croisée des chemins. Ou les organisations syndicales sont capables de maintenir leur front commun, ou le C.N.P.F., à coups d'« ouvertures » mesurées, parvient à désagréger le front syndical, A moins, encore, que les uns ou les autres ne préferent s'enliser définitivement, et en appeler au jugement de

#### DE NOUVELLES ALLOCATIONS POUR LES CHOMEURS AGÉS DE PLUS DE CINQUANTE-CINQ ANS

ore, les allocations pour les chômeurs de longue durée, âgés de plus de cinquante-cinq ans, vont être modi-fiées dans le sens des dispositions arrêtées par le conseil des ministres le

26 octobre dernier. A compter du 1º décembre, les chômeurs, ayant épuisé tous leurs droits à l'assurance-chômage et bénésiciant de l'aide de secours exceptionnel (ASE, environ I 150 F par pour un couple.

Par convention signée entre l'État mois), recevront une allocation de fier de vingt années d'activité.

> Ceux qui, ayant épuisé tons leurs droits également, sont toujours ins-crits comme demandeurs d'emploi an 1e décembre 1983, pourront recevoir l'aide de secours exceptionnel, à condition que leur niveau de ressources ne dépasse pas 41 300 F pour une personne seule et 96 500 F

#### **EURODEVISES**

(Publicité) -

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES INDUSTRIES PÉTROCHIMIQUES

**ENTREPRISE NATIONALE SONATRACH** 

#### AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL **ET INTERNATIONAL**

La Direction Production lance un avis d'appel d'offres national et international pour la fourniture de : UN SYSTÈME DE DÉTECTION

ET PROTECTION ANTI-INCENDIE. Cet appel d'offres s'adresse aux seules entreprises de production, à l'exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires, etc., conformément aux dispositions de la loi nº 78-02 du 11 février 1978, portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur.

Les soumissionnaires intéressés par cet appel d'offres peuvent retirer le cahier des charges directement ou par le canal de leur ambassade à Sonatrach, Direction Production, 8, chemin du Réservoir - Hydra - Alger. Département Approvisionnement et Transports, à partir de la parution du présent avis, contre paiement de la somme de : 500 DA.

Les soumissions devront être établies en 12 exemplaires et envoyées sous double pli cacheté et recommandé. Le pli extérieur devra porter la mention suivante :

APPEL D'OFFRES NATIONAL ET INTERNATIO-NAL Nº MA048/83. A NE PAS OUVRIR, CONFIDEN-TIEL. » La date limite pour le dépôt des offres est fixée à deux mois à compter de la date de parution du présent avis.

Toute soumission parvenue après ce délai sera considérée comme nulle.

Le délai d'option sera de 180 jours à la date de clôture de cet appel d'offres.

### **AFFAIRES**

### L'offensive américaine

(Suite de la première page.) Decuis la nationalisation de Saint-Gobain, qui détenait 33 % du capital

d'Olivetti, et sa sortie de l'électronique, la religion de M. de Benedetti était faite. A tort ou à raison, il a estimé que l'ave franco-italien consti-tué en 1979 n'était pas viable. Non sans quelque chagrin — il avait cru dans son alliance avec le groupe français, — ce libéral forcené à donc décidé en 1982 de modifier sa stre-ficie et de cherrher un porvaseur partécie et de chercher un nouveeu par-

Celui-ci devait lui apporter tout à la fois un soutien financier, un accès au marché américain, une compétence technologique notamment dans les circuits intégrés et les télé-communications, points faibles du groupe italien. Car, pour demeurer un grand de l'électronique, il faudra à l'avenir offrir des systèmes complets où les différents matériels — ordinateurs, terminaux, machines de traitement de texte, postes téléphoniques seront interconnectés à travers

Ca partenaire, Olivetti va le cher-cher outre-Atlentique. D'abord parce que le marché américain de l'électronique connaît deouis trois ans un chooms et une véritable révolution avec la déréglementation du secteur des télécommunications. Ensuite parce que l'Europe, enfermée dans ses querelles et ses problèmes de politique intérieure, a pris ces deux dernières années un net retard.

La déréglementation américaine va se traduire le 1° janvier prochain par le démantèlement du géant A.T.T. qui régnait depuis cinquante-cinq ans sur le réseau téléphonique américain. Obligé de se séparer de ses vingt-deux fillales d'exploitation locales, concurrencé désormais sur les télécommunications entre Etats et les liaisons intercontinentales, A.T.T. a été, lui aussi, amené à réviser de fond en comble sa stratégie.

Face à I.B.M., face à tous les nouveaux venus que la manne des télé-communications attire, le géant doit se développer dans deux directions : étandre ses activités à l'ensemble des matériels et services des industries de la communication; prendre rapidement les positions internatio-nales qu'il n'a pas. A.T.T. a donc cherché des alliés en Europe, le Vieux Continent étant considéré comme le second marché pour ces nouveiles

Le premier acte s'est joué voilà un an. A.T.T. a signé avec le groupe néerlandais Philips un accord qui prévoit la création d'une filiale commune. En fait, A.T.T., comme nous l'ont confirmé à Rome ses représentants, espère que Philips lui appor-tera ainsi sa connaissance des marchés publics des P.T.T. et sa compétence technique en matière de normalisation européenne. Deux domaines où A.T.T., confiné au seul

LES MODALITÉS

DE L'ACCORD

A.T.T. va prendre une partici-pation de 25 % dans le capital d'Olivetti à l'occasion d'une aug-

réservée. Le montant de l'inves ssement représente environ

260 millions de dollars, soit un prix moyen de 4 300 lires par action. Rappelons que le France avait vendu ses titres il y a quel-

nouveau capital de la nime d'Ivrea se répartira comme suit :
A.T.T., 25 % ; « syndicat » italien, 25 % (dont 15 % à la
famille de Benedetti à travers la
CIR) ; C.I.T.-Alcatel, environ
7.5 %. Le reste du capital sera
entre les mains chaz les inves-

une petite partie chez les inves-tisseurs américains.

ricaine s'engage à ne pas aug-menter sa participation. Durant

les cinq autres années elle pourra la porter à 40 % maximum. Des

clauses garantireient, dans des cas spécifiques, une option de vente à A.T.T. sur les actions détenues par la CIR pendant cette période.

Le nouveau conseil d'adminis-tration comprendra vingt et un membres. Outre M. Carlo de Benedetti et son frère, il y aura sept représentants de la CIR, six d'A.T.T., quatre des autres actionnaires italiens, deux de C.I.T.-Alcatel.

Chaque groupe s'engage à commercialiser les produits de son partenaire. Olivetti distribuera notamment les centraux téléphoniques privés d'A.T.T. (les P.A.B.X.) en Europe et éventuellement dans d'autres parties du monde. A cat égard, Olivetti va résiller l'accord commercial signé avec la société canadienne

va resilier l'accord commercial signé avec la société canadienne de téléphone. Northem Telecom. L'A.T.T. pourra de son côté vendre aux Etats-Unis des matériels Olivetti (traitement de texte par exemple). Un volume de 250 millions de dollars d'échanges serait prévu pour la première année.

L'accord prévoit aussi le déve-

loppement en commun de nou-vesux produits ainsi que la possi-bilité de fabrication croisée sous

licence. Enfin, Olivetti aura accès aux technologies développées par les Bell's Laboratories

L'accord avec A.T.T. est signé pour une période de neuf ans. Pendant quatre ans la firme amé-

ques semaines à 3 000 lires. A l'issue de cette opération, le nouveau capital de la firme

ion de capital qui lui sera

marché américain, n'a que peu de

Le second acte vient de s'ache avec l'opération Olivetti. La firme ita-lierne présente pour A.T.T. plusieurs avantages. Elle a des produits com-plémentaires dans le traitement de texte ; elle dispose sens doute d'un des meilleurs réseaux de distribu-tion ; elle a déjà une « culture » aménicaine; elle gagne de l'argent et aouhaire faire coter ses actions à New-York (ce devrait être chose faite à la mi-1984). « Nous devons acquénir une identité européenne », recon-naissent les dirigeents d'A.T.T. Plus encore que l'accord avec Philips, celui avec Olivetti est censé répondre

De son côté, Olivetti, à travers la prise de participation d'A.T.T., va recevoir 260 millions de dollars d'argent frais. De quoi financer de nouveaux investissements. En outre, l'accord avec le géant américain conforte la position de le firme italienne face aux autres groupes euro-péans. Même si M. de Benedetti prend bien soin de préciser que son mariage avec A.T.T. n'est pas dirigé contre eux. Enfin. le patron d'Oli-vetti, fort inquiet de l'évolution de la situation politique et militaire en Europe, a trouvé avec A.T.T. cette connexion américaine qui lui permet-trait — le cas échéant — de céder ses propres intérêts dans Olivetti.

Pour la France, pour CIT-Alcatel, cet accord n'est pas une surprise. On savait à Paris qu'Olivetti négociait depuis des mois avec A.T.T. Lors des négociations sur la cession des inté-rêts français dans Olivetti, M. de Benedetti s'était engagé verbalament à ne pas recéder les 23 % de Saint-Cobain et Duil à A.T.T. Meis à d'autè-Gobain et Bull à A.T.T. Mais il n'avait pas pris l'angagement, et pour cause, que la firme américaine n'acquérerait pas une participation à l'occasion d'une augmentation de capital. Le mini-accord signé alors entre Olivetti et CIT-Alcatel était plus un habiliage à destination de l'opinion publique française qu'une vérita-

ble alliance européenne. Après l'accord A.T.T.-Philips, le mariage A.T.T.-Olivetti a pour Paris les couleurs de la défaite. Sans doute Philips et A.T.T. ont-is offert un strapontin à CIT-Alcatel. Sans doute M. de Benedetti a-t-il pris soin de prévenir son « ami » Georges Pebe-reau, le patron de CIT-Alcatel, et lui a-t-il laissé entendre qu'une — petite ? — place pourrait être faite à certains produits français. Reste qu'au fil des ans, les atouts dont disposaient la France dans la bataille pour le contrôle des industries de la reste encore quelques-uns. Mais il faudra les jouer vite et bien si elle ne veut pas faire les frais - et l'Europe avec elle - de la bataille entre les deux géants I.B.M. et A.T.T.

J.M. QUATREPOINT.

### OFFICIERS MINISTÉRIELS ET VENTES PAR ADAUDICATION

PARIS (6°), 22, bd St-Michel \$1-Germain 1) APPART. M. A PRIX: 850.000 F 2 stage et dépendances 2) CHAMBRE MISE A PRIX: 30.900 F ser com 3) GARAGE DOUBLE M. A PRIX : 20.000 F 102 de S'adr. Me BARROT UTUDIJAN, avocar à Paria, 7, rue des S.C.P. BRUN et ROCHER, avocats à Paris, 60, rue de Londres, 66. 293-50-40; à cous avocats près T.G.I. de PARIS, BOBIGNY, CRÉTEIL et NANTERRE.

PAVILLON & CHOISY-LE-ROI (94) de quatre pièces - Terrain

MISE A PRIX: 400.000 F. - S'adresser à M. TH. MAGLO,

avocat à Paris, 18; rue de Lisbonne, 161.387-18-90.

### AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

#### SOFICOME

Les engagements bruts de l'exercice evraient représenter un montant voisin de 94 MF, dont environ 30 % en location simple. Le patrimoine « propre » de la société affecté à la location simple a'élà-verait alors à un moutant de l'ordre de 367 MF, qui dépasserait largement l'en-semble des fonds propres de la société (volt de 320 MF) (près de 320 MF).

Sur la base de la situation comptable arrêace au 30 septembre 1983, les résultats attendus pour l'exercice 1983, sanf événement imprévisible, et compte tenu des conversions d'obligations déjà réalisées ou prévues, afférentes à l'emprunt chipatagne convertible 1974, remetates obligataire convertible 1974, permettent d'envisager une progression satisfaisante du dividende.

> STERN • GRAVEVR •

Pour votre Société papiers à lettres et imprimés de baute qualité Le prestige d'une gravure traditionnelle Ateliers et Bureaux: 75002 PARIS Tel.: 236.94.48 - 508.86.45

LEDUCATION

#### SODEXHO

Le conseil d'administration, au cours de sa réunion du 16 décembre 1983, a arrêté les comptes de l'exercice 1982-1983, clos le 31 août 1983. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,35 milliards de france, dont 58 % réalisés hors de France. Les résultats nets consolidés après impôts, part du groupe, sont de 85 983 000 francs.

Le conseil a décidé de proposer, à la prochaine assemblée générale des ac-tionnaires du 24 février 1984, la distribution d'un dividende net par action de 36 france, assorti d'un avoir fiscal de 18 france. Compte tenn des opérations intervennes sur le camital au cours de l'exercice 1982-1983, cette distribu représente une augmentation de 36 % par rapport à celle de l'exercice précédent.

Le président a rappelé que, d'une part, l'augmentation de 95 % des résul-tats de l'exercice 1982-1983, par rap-port à l'exercice précédent, avait un caport a l'exercice precesent, avait un ca-ractère exceptionnel, et que, d'autre part, le groupe prévoyait pour l'exercice 1983-1984 d'augmenter son chiffre d'af-faires de 20 % et sea résultats de 35 %.

#### CARREFOUR

Afin de resserrer les liens entre les groupes Carrefour et Comptoirs mo-dernes, la société Carrefour a repris la participation détenne par la société de Noyange et porte ainsi à 15 % sa partici-pation dans la société Comptoirs mo-

Cette volonté de rapprochement sera concrétisée par l'entrée de M. Jacques Defforey, directeur général de la société Carrefour, au conseil d'administration des Comptoirs modernes, et par celle de M. Raymond Gouloumes, président des toirs modernes, an conseil d'admi-Comptoirs modernes, au nistration de Carrefour.



Une des fonctions essentielles du banquier est de favoriser l'esprit d'entreprise. La Société Générale l'a compris depuis longtemps. C'est dans ce but qu'a été créé Soginnove, Société Générale pour le Financement de l'Innovation.

Soginnove a pour vocation la prise de participations minoritaires et temporaires dans le capital des

Seginnove compte aujeurd hui 65 affiliés, qui emploient plus de 4.000 personnes et réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliants de francs.

Si vous désirez obtenir un dossier d'information sur Seginneve, adressez le bon à découper ci-joint ou votre carte de visite à : Société

| Sog | M | 100 | × |
|-----|---|-----|---|
| . 🕶 |   |     |   |

| Générale  | - Service des commu-   |
|-----------|------------------------|
| nications | extérieures - 7, place |
|           | /N - 75009 Paris.      |

14 10

91

450

Hydro-Energie ... Hydro-Energie ... Hydroc, St-Denis . Iramindo S.A. ...

Industriese Cla (west. (Sté Cent.) Jasger Lambert Frères

Lampes Le Brosse-Dupont Lebon Cie Lille-Somilires

40 232

C.G.LR.
C.G.V.
Chemino (M.).
Chambourcy (M.).
Champoc (hy).
Chin. Gel Paroiser
C.I. Meritime
Ciments Vicat
Chrom (B).
Chame
C.I. MA (Fr-Bail)
Chate
Code Har Madag.
Cochery
Codinated (J.)

PARIS (8'), 22, bd St-Michel 84 HATTER BAPTY 630,000 PORTOR E) CHAMBRE MISE A PRIX: 30.000 PM D SALAM MELL M A PEIX : 20,000 Pro-WHAT IS BARROT LTEDIAN ...

AVIS FINANCIERS DES SOCIETE

The state of the s

The second second 11.27 TE 54

. . % ವರ್ಷ 6,50

of contraction Times at the second

Fred Land Land

The second

CARGO

Bulliaren u bretter #

A CENTRAL Same of the second THE WELL STATE



# MARCHÉS FINANCIERS

**PARIS** 

21 décembre Mieux orienté

La dernière liquidation générale de l'année s'est déroulée mercredi à Bourse de Paris et elle a été très large-

l'année s'est déroulée mercredi à la Bourse de Paris et elle a été très largement positive (près de 3%), ce qui porte à onze le nombre des « gagnantes». Un exploit exceptionnel. Peu vaillant ces derniers jours, en raison suriout des ventes opérées par certains investisseurs pour profiter des moins-values et de l'allègement procuré en matière fiscale, le marché s'est légèrement redressé.

En clôture, l'indicateur instantané s'établissait à la cote presque historique de 160,4 (+ 0,11 %).

Faut-il attribuer ce modeste redémarrage à l'optimisme manifesté la veille par M. J. Delors devant l'Association des des journalistes économiques et financiers? Possible. Des professionnels l'assuratent. Plus certainement, la promesse faite par le ministre de poursuivre dans la riqueur avant d'en retirer les premiers fruits a revigoré un peu. Mais la Bourse n'avait pas vraiment besoin de cela. A-t-elle même prêté attention aux bruits de l'extérieur? Délaissées, les belles valeurs, un certain nombre du moins, sont revenues sur le devant de la scène tels Pernod, Moët, C.S.F., Bouygues, Roussel-Uclaf, Cit Alcatel, Lajarge, Compage bancaire, Sanofi. En janvier, avec les versements de coupons (indemnitaires, 7 % 1973), les capitaux seront abondants et devront bien venir se replacer ici. Donc autant acheter avant que les cours ne montent, quitte à s'alléger ensuite. Ce raisonneter avant que les cours ne montent, quitte à s'allèger ensuite. Ce raisonne-ment, beaucoup le tenaient autour de la corbeille.

Tassement de la devise-titre qui s'est échangée entre 10,50 F et 10,55 F contre 10,55 F-10,65 F. A Londres, l'or a maintenu son avance acquise la veille au soir : 378,25 dollars l'once contre

A Paris, le lingot a gagné 200 F à 102 250 F et le napoléon perdu I F à

### **NEW-YORK**

Forte reprise

Très partagé ces derniers temps sur la conduite à adopter, Wall Street s'est assez brusquement redressé mercredi. D'une façon générale, l'intérêt s'est concentré sur les Blue Chips. Mais les pétrolières et valeurs papetières out, elles aussi, fait preuve de fermeté. A la clèture, l'indice des industrielles s'établissait à 1 254.97, eurogistrant une avance de 13,01 points, la plus lorte depuis le 29 novembre dernier.

Toutes les trance d'infondación na femant

Toutes les traces d'infégularité ne furent toutefois pas effacées, comme en témoigne le bilan de la séance. Sur 2 024 valeurs traitées, 944 ont monté, 640 ont fléchi et 440 n'ont pas varié.

L'encouragement est venu du départe-ment du commerce. Des dernières statisti-ques économiques publiées par ce dernier, il ressort que l'expansion s'est raleutie, svec, pour le trimestre en cours, une progression du P.N.B. de 4,5 % (coutre 7,6 % pour la période précédente) très inférieure aux pré-visions. La menace d'une surchanffe s'atténue donc et, avec elle, les craintes d'un resserrement des conditions de crédit. La bonne impression causée a encore été renforcée par la faible hausse des prix de détail en novembre (+ 0,3 %).

L'inflation est donc sous contrôle. Du coup, beaucoup estimaient possible un retour, en fin d'année, au « top niveau ». L'activité a porté sur 108,08 millions de titres contre 83,74 millions la veille.

|                                 | 1 80 - 1 -        |                    | ı |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|---|
| VALEURS                         | 19 déc.           | Cours du<br>20 déc |   |
| Alcon                           | 43 1/4            | 43 1/2             | ı |
| ATT.                            | .   63 174        | 63 3/8<br>45 7/8   | 1 |
| Bosing<br>Chasa Manhattan Bank  | 45                | 45 7/B<br>  43 3/4 | ì |
| Die Poot de Nameure             | I 50 2/4          | 51 178             | ı |
| Eastman Kodek                   | 73 374            | 743/B              | ı |
| Earl                            | 36 7/B<br>41 7/8  | 37 1/8             | ı |
| Ford                            | 56 3/8            | 43 1/8<br>57 5/8   | I |
| General Electric General Foods  | 52.5/8<br>73.3/8  | 523/8              | ı |
| Consent Materia                 | 77 7 7 10         | 74                 | ı |
| I D M                           | 29 1/4<br>121 3/4 | 29 3/8<br>123 1/2  | I |
| LT.T.                           | 43 7/8            | 44 1/2             | I |
| Gandyeer LR.M. LT.T. Mobil Cir. | ž7 1/4            | 28                 | ı |
| · F. A                          | . 333376          | 第7/8               | ı |
| Schlumberger                    | 45 3/8<br>35 1/4  | 47 178<br>35 172   | i |
| Texaco<br>U.A.L. Inc.           | J 37 '' T         | 38 1/2             | ı |
| Littor Carbon                   | I R23/4 1         | 38<br>63 1/2       | I |
| U.S. Steel Westinghouse         | 23 1/4<br>53 1/4  | 29 3/8<br>54 3/4   | ı |
| Xanta Corp.                     | 83/4              | 543/4<br>501/4     |   |
|                                 |                   | ₩ 1/T              | ł |

#### LA VIE DES SOCIÉTÉS

S.E.L - A l'occasion de la seconde tentative d'introduction sur le second marché de la Bourse de Paris, le 21 décembre (la première, le 14 décembre dernier, n'ayant pu avoir lieu sur un prix minimum de 250 F), l'action de la Société de construction et d'embranchements industriels (S.E.I.) a été cotée 300 F, soit le prix d'offire prévu par la procédure d'offire publique de vente. La Chambre syndicale des agents de change fait savoir, à cetté occasion, que le nombre de titres demandés (282 619) étant supérieur à celui des actions offertes au public (7 000), il a été satisfait à 2,40 % des demandes en moyenne.

PERNOD-RICARD. — Au cours de sa dernière séance, le conseil marché de la Bourse de Paris, le

deurs françaises ...... 154,4 155
étrangères ...... 144,3 144
C° DES AGENTS DE CHANGE 

TAUX DU MARCHÉ MONÉTAIRE COURS DU DOLLAR A TOKYO
21 déc. | 22 déc.
1 defer (ex year) ...... | 235 | 234,48

Chimie A.Z.r.
sants). Cette fusion, avec
rétroactif au 21 août 1983, prévoit
que la Société rhodanienne des
engrais, détenue conjointement par
A.P.C. et par G.E.S.A., rejoindra également cette nouvelle structure. Il
s'agit là du premier pôle de regrouperegres d'affaires des

l'industrie française des
c'été (GFB)...
Chété (GFB)...

|         |                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                  |                                                          |                      |                                                                                                                                     | E MO                                                           | NDE                                   | <ul><li>Vendred</li></ul>                                                                  | i 23 d                                                            | lécem                                | bre 1983                                                                               | — Р                                     | age 23          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| BOU     | RS                                                                    | E                                                                    | DE PA                                                                                                                            | RI                                                       | S                    | Con                                                                                                                                 | pt                                                             | an                                    | t                                                                                          | 21                                                                | D                                    | ECEN                                                                                   | 1B                                      | RE              |
| VALEURS | %<br>do axes.                                                         | % du<br>coupon                                                       | VALEURS                                                                                                                          | Cours<br>prác.                                           | Decoier<br>cours     | VALEURS                                                                                                                             | Cours<br>prác.                                                 | Dernier<br>axers                      | VALEURS                                                                                    | Cours<br>préc.                                                    | Denier<br>cours                      | VALEURS                                                                                | Cours.<br>preic.                        | Demier<br>cours |
| 3 %     | 27<br>38 80<br><br>9591<br>112 01<br>88 50<br>90 50<br>91 10<br>99 90 | 0 672<br>4 438<br>1 172<br>5 121<br>4 364<br>0 240<br>3 216<br>7 313 | Dekme-Vieljeux Dév. Rég. P.d.C (L) Didoe-Battin Dist. Indochies Drag. Trav. Pab. Duc-Larrothe Duslop Eacx Bass. Victy Eacx Visal | 560<br>113<br>344<br>291<br>200<br>224 30<br>5 50<br>970 | 299<br>203 90<br>230 | Procher Profes Tables Est Prosesust on-Lain.R., Providence S.A. Publicies Reff. Soul. R. Research Indust. Ricoglie-Zan Ricoglie-Zan | 171<br>5<br>38<br>400<br>1120<br>120 80<br>88<br>435<br>133 90 | 396<br>1140<br>116<br>87 20<br>452 40 | Finoutremer Fination Gen. Belgique Genert Glaco Goodyetr Grand Metropolites Golf Ol Canada | 250<br>0 45<br>310 50<br>535<br>109<br>317 60<br>467<br>54<br>138 | 310 10<br>114<br>320<br>463<br>53 50 | Thymner c. 1 000 Tony indust inc Visible Mostagne Wagens-lin West Rand SECOND A.G.PR.D | 278<br>18<br>540<br>345<br>70 30<br>MAR |                 |

405 10 405 244 475 480 166 ... 579 579 579 1060 1085 325 320 1310 1335 378 378 615 618 3005 30 250 248 1148 1149 156 127 95 95 104 ... 228 50 225 1130 1132 188 184 184 185 185 185 180 83 1305 1310 18 95 18 15.20 % 82/90 . 16 % juin 82 . . . . E.D.F. 7,8 % 61 . . . 14 Rossnaiot S.A.
Secar
Secior
SAFAA
Safio-Alcan
SAFT
Speniar Dovel
Saiot-Raphali
Sales du Midi
Satur
Satur
Savoisienne (M)
SCAC EDF. 14.5 % 80-82 254 90 480 35 66 62 97 10 Ch. Fames 3 % ... Ch. Bayes Jany. 82 .. CHB Paches CHB Setz ... CHI Jany. 82 ... CHI Jany. 82 ... CHI Jany. 82 ... 200 284 20 79 278 178 50 86 194 262 146 20 171 30 44 80 37 30 Mineral-Reseause.
Nat. Naderlanden
Nat. Naderlanden
Olivesti
Patishand Holding
Patrofine Canada
Pitora lac.
Pitora Canada
Pitora lac.
Pitora Ganada
Procta Ganada
Robeco
Sasaf fr., port.)
S.J.F. Aktivistolog
Sperry Rand
Sued Cy of Can.
Satifontois
Sud. Allumettes
Tenneco 2900 204 449 Europen
Europ, Accurad.
Europit
Félix Potin
Farm, Vichy Euf
Finalest
RIPP
Final
Focup (Colle, atu)
Fone, Agache-W.
Fone, Lyonnaina
Foneina 15 30 248 1143 127 96 50 20 80 75 80 281 50 B.Sut. Rujous 77. Carrefour 6,75% 76 Interball jobl. conv.). Leferge 6 % 72.... Martell 8,75 % 77. Michelin 5,60% 70. Mole-Hennes. 8%77 183 50 5 90, 175 31 20 10 480 70 1 70 1 85 55 130 80 150 53 20 227 | 225 | Scale | Labrace | 144 | 132 | 132 | 132 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 192 280 148 Mole Hennes, 8%77 Pétr. (Fee) 7,50% 73 167 20 700 592 53 80 CAS SHEETING
COOPING
F.B.M. (12)
Files. Floers lied
Imp. G.-Ling
Lin Mure
Promptis
Roranto N.V.
Sant. Morillon Corv.
S.K.F. (Applic. mid-)
S.P.R.
Ulinax
Ulinax Pougeot 6 % 70-75 ... Senot 10,25 % 77 . SCRES 9,75 % 78 . Télém. 7 % 74 . . . . Thom.-CSF 8,9% 77 52 50 1078 1082 1127 80 56 187 480 250 186 342 401 83 1 45 o 55 130 682 270 561 128 180 10 154 374 275 561 128 168 190 10 163 386 174 90 447 92 100 755 241 150 405 50 VALEURS 170 450 101 Fromsgeries Bei
From. Paul Renerd
GAN
GSAN
GSEE Eaux
Generein
Gér. Fen. Hold
Gertand (Lyf
Gérelot
GG. Fin. Constr.
Gds Moul. Corbell
GG Bool. Paris
Groupe Victoire
S. Transp. Ind.
Hustrhisson

752 230

172

72 50 136 80

|                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aciers Paugact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALEURS                                         | 19 de                                                                                                                                                                                 | Cours du<br>20 déc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AGF. (St Cont.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| con Italy July July July July July July July Ju | 43 1/4<br>46 46<br>46 47 3/4<br>46 57 3/4<br>45 7/8<br>56 3/8<br>52 5/8<br>52 5/8<br>52 3/8<br>52 3/8<br>52 3/8<br>52 3/8<br>52 3/8<br>52 3/8<br>52 3/8<br>52 3/8<br>52 3/8<br>52 3/8 | 43 1/2<br>63 3/8<br>45 3/8<br>45 3/4<br>51 3/8<br>57 3/8<br>57 5/8<br>57 5/8<br>5/8<br>5/8<br>5/8<br>5/8<br>5/8<br>5/8<br>5/8<br>5/8<br>5/8 | A.G.P. Vie Agr. Ise. Madag. Alfred Herlicq Alfred Herlicq Alfred Herlicq Anthrope André Rocdilire Acpia. Hydraul. Arbai Artois A.C. Ch. Loire Ausseden-Rey. Bain C. Monseb Bannan |
| SOCIÉTÉS                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

d'administration de la société a décidé de verser à ses actionnaires un acompte sur dividende de 9 F, paya-ble le 5 janvier prochain. Cet acompte sera attribué aux actions anciennes et nouvelles créées après la distribution, le 15 novembre dernier, d'une action le 15 novembre dernier, d'une action gratuite pour deux anciernes.

C.d.F. - CHIMIE. - A la suite de la fusion des sociétés Azote et produits chimiques (A.P.C., filiale de C.d.F. - Ghissie) et de la Générale des engrais (G.E.S.A., anciemnement ratachée au groupe Rhône-Poulenc), les assemblées générales extraordinaires des deux entreprises ont approuvé la fusion des deux sociétés sous la forme d'une nouvelle entité hantisée C.d.F.

d'une nouvelle entité baptisée C.d.F. -

| 870                                                                              | 870                                                                       | ECHNOR HEIDE                                                               | 270                                            | Z                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 670                                                                              | 670                                                                       | Un. Irom. France                                                           | 286                                            | 2                           |
| 33 30                                                                            | 33                                                                        | Un, Ind. Crédit                                                            | 315                                            | 3                           |
| 293                                                                              | 293                                                                       | Usinor                                                                     | 1 1                                            |                             |
| 75                                                                               | 72                                                                        | UTA                                                                        | 172 80                                         | 17                          |
| 117 50                                                                           |                                                                           | Vincey Bourget (Ny) .                                                      | 8 10                                           |                             |
| 72 50                                                                            | 67 50 s                                                                   | Virax                                                                      | 47                                             |                             |
| 749                                                                              | 749                                                                       | Waterman S.A.                                                              | 250                                            | 20                          |
| 225                                                                              | 241                                                                       | Brass, du Marco                                                            |                                                | ĩ                           |
| 520 ·                                                                            | 520                                                                       | Brass, Dunet-Afr.                                                          |                                                | 7                           |
| 166                                                                              | 170                                                                       | OI                                                                         |                                                | •                           |
| 236                                                                              | 238 90                                                                    | l.                                                                         |                                                |                             |
|                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                |                             |
| 355                                                                              | 359                                                                       | É                                                                          |                                                |                             |
|                                                                                  | 359                                                                       | Étran                                                                      | gères                                          | ;                           |
| 355                                                                              | 359                                                                       | l                                                                          | _                                              | •                           |
| 355<br>108 90                                                                    | 359<br>109                                                                | AE6                                                                        | -<br>  270                                     | · • • •                     |
| 355<br>108 90<br>395                                                             | 359<br>109<br>385                                                         | A.E.G                                                                      | 270<br>313                                     | 30                          |
| 355<br>108 90<br>395<br>255 90                                                   | 359<br>109<br>385<br>286<br>37 60                                         | A.E.G.<br>Akzo<br>Akzo<br>Akgen Afugo                                      | 270<br>313<br>400                              | 30<br>40                    |
| 355<br>108 90<br>395<br>255 80<br>37 60<br>53 80<br>43 20                        | 369<br>109<br>385<br>286<br>37 60<br>53 10                                | A.E.G.<br>Akzo<br>Akcen Afute<br>Algentaine Bank ''                        | 270<br>313<br>400                              | 30<br>40<br>127             |
| 355<br>108 90<br>396<br>255 80<br>37 60<br>53 80                                 | 369<br>109<br>385<br>286<br>37 60<br>53 10                                | A.E.G                                                                      | 270<br>313<br>400<br>1279<br>545               | 34<br>44<br>121<br>54       |
| 355<br>108 90<br>396<br>256 80<br>37 60<br>53 80<br>43 20<br>138                 | 359<br>109<br>385<br>286<br>37 60<br>53 10<br>45<br>137<br>42 30 o        | A.E.G.<br>Akzo<br>Akzo Algon<br>Algonoina Barik<br>Am. Pstrofina<br>Arthad | 270<br>313<br>400<br>1279<br>545<br>196        | 30<br>40<br>127             |
| 355<br>108 90<br>396<br>256 80<br>37 60<br>53 80<br>43 20<br>138<br>44<br>270 50 | 359<br>109<br>385<br>256<br>37 60<br>53 10<br>45                          | A.E.G                                                                      | 270<br>313<br>400<br>1279<br>545<br>196<br>101 | 30 40<br>127<br>50<br>20    |
| 355<br>108 90<br>396<br>256 80<br>37 60<br>53 80<br>43 20<br>138                 | 369<br>109<br>385<br>266<br>37 60<br>53 10<br>46<br>137<br>42 30 o<br>290 | A.E.G.<br>Akzo<br>Akzo Algon<br>Algonoina Barik<br>Am. Pstrofina<br>Arthad | 270<br>313<br>400<br>1279<br>545<br>196        | 34<br>40<br>127<br>55<br>20 |

| ~.~                      |        |        | i Craiss, Immobil       | 37022    | 35343    |                       |          |    |
|--------------------------|--------|--------|-------------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----|
| Intro. France            | 286    | 288 50 | Déséter                 | 56666 D1 |          | Paribas Eparges       | 11881 35 |    |
| Ind. Crédit              | . 315  | 318    | December 5              | 293.33   |          | Temper Centrol        | 541 29   |    |
| <b>a</b>                 | .l 1   | 1 1    | Drouge-formation        |          |          | Patrimoine Flat Talta | 1129 12  |    |
| A                        | 172 80 | 170    | Drougt-Sicurit          |          |          | Phonix Placements     | 237 75   |    |
| ev Bourget (Niv)         | J 6 10 | 6 50 d | Digital                 | 192.42   |          | Pierre Investies      | 424 25   |    |
| K                        | 1 47   | 49 d   | Energia                 | 232 63   |          | Placement cut terms   | 52123 06 |    |
| ermen S.A                | 250    | 250    | THE SOURCE SERVICES     | 8164 76  |          |                       | 270 55   |    |
| s. du Maroc              | 1 220  | 121    | Energies Associations . |          |          | Renden Sylkosoni      | 11833 45 |    |
| s. Dunas-Afr.            | 29     | 28.80  | Epergne-Capital         |          |          | Siest. Mobilie        | 367 58   |    |
| 8. UUM <del>8: 741</del> | 1 4    | 25 OU  | Epargna-Croiss          |          |          | Silcourt terror       | 11875 89 |    |
|                          |        |        | Epergraphicust          |          |          | Siliec. Mobil. Div    | 339 99   | ŀ  |
| <b>≠</b> .               |        |        | Spergre-Inter           |          |          | Selection Readers     | 172 53   |    |
| Etrai                    | ngère: | 5      | Epergrae-Oblig          |          |          | Silect, Val. Franc    | 199 76   |    |
|                          | -      |        | Epargos-Unia            |          | 830 79 e | Scar-Associations     |          |    |
| &,                       | 1 270  | r      | Epergra-Valeur          | 341 35   | 325 87   | SF1 fr. et étz        |          |    |
| 9                        | 313    | 306    | Eperoblic               | 1086 61  | 1084 44  | Scanings              |          |    |
| مترينك m. Aiyan          | 400    | 400    | Europic                 | 8845 56  | 8540 01  | Sizer 5000            | 210 98   |    |
| emeina Bank              | 1279   | 1273   | Euro Coleman            | 402-81   | 384 54 e |                       | 319 29   | i  |
| Petroline                | 545    | 560    | Foncier Investion       | 848 55   | 619 14   | Sistem                | 318 03   |    |
| d                        | 196    | 200    | France Garagie          | 280 92   | 275 41 4 | Sinerecte             | 196 25   |    |
| riutos Mines 🕠           | 101    |        | France-Investiga.       | 423 38   | 404 18   | Strictor              | 354 92   | ı  |
| co Central               |        | 86     | Ft-Obl. (nome)          | 403 82   | 385 51 e | SL-Est                | 980 18   | ı  |
| Pop Espanol              |        | 77 5Ô  | Force                   | 237 50   | 226 73   | SLG                   | 790 22   | ı  |
| . Mexique                |        |        | Fractides               | 230 29   |          | SJKL                  | 1016 27  |    |
| igi. Internat            |        | 36000  | Fractifrance            | 424 65   | 405 39   | Sofrinest             | 439 13   |    |
| w Rand                   |        |        | Fractiver               | 59197 88 | 59060 25 | Sogeparges            | 315 27   |    |
| oor                      |        |        | Gestion Associations    | 110 63   |          | Sogmer                | 866 65   |    |
| ater                     | 38 60  | 36 20  | Gestine Liketation      | 567 7B   |          | Sogiater              | 1122 71  | 1  |
| rh Petroleum             | 57 10  |        | Gest. Readement         |          | 486.43   | Solei Invetica.       | 473 50   |    |
| ambert                   | 458 70 |        | Gest. Sél. Pronce       | 379 23   | 36203    | U.A.P. DANKONA        | 344 48   |    |
| nd Holdings              | 106    | 104    | Heaterne Otio           |          | 1176.53  | Uni-Associations      | 102 38   |    |
| dan Pacific              | 421    | 413 50 | Hodena                  | EE 92    |          | Unifrance             | 255 69   |    |
| aniil-Ougra              | 25 20  | 25 20  |                         | 372 76   | 020 109  | Unitancier            | 679 86   |    |
| inco                     | 487    |        |                         |          | 300 60   | Uniquetion            | 647 57   |    |
| merzberk                 | 846    | 070    | Indo-Serz Valeurs       | 599 18   |          | Uni-Japan             | 1140 81  | 1  |
| taukis                   | 20 95  | 19 96  | lod fraçaise            | 11548 81 | 11322 36 | Usi-Régions           | 1445 61  | 1  |
| and Kraft                | 720    | 715    | interoblig.             | 10340 95 | 9872 03  | Unirente              | 1785 27  | 1  |
| eers (port.)             | 75 50  |        | Interneliect France     | 282      | 269 21   | Univer                | 13059 85 | 13 |
| Chamical                 | 345    | 338    | intervalents indet      | 409 73   | 391 15   | Volume                | 385.88   |    |

Émission Frais Incl.

**VALEURS** 

350 91

11101 464 71 ¢

**SICAV 21/12** 

208 23 Laffitte-France 208 23 Laffitte-France 209 26 Laffitte-Rend 209 267 68 Laffitte-Rend 209 267 37 Line-Association

| 284 13 | 271 25 | Mario. - Americ. | 1233 62 | 1233 62 | 1233 62 | 1233 62 | 1234 68 | 767 28 | Mario. - Horganits | Mario. - Horgani

181 29

**VALEURS** 

Associa Gasson ...
Associa
Borne-Investiga ...
Capital Plus .....
CLP.

|                                                                                                                | Dens in que<br>tions en pou<br>du jour pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rcentages.                                                                                                                | . des o                                                   | ours de                                                                                                                                                                             | in séanc                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 | Rě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei                                                                                                                 | mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nt                                                                                                                                  | n                                                                                                                                | ne                                                                                                                                                | ns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ue                                                                                                                                                                    | el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | : coupon déta<br>: offert; d : a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              | ent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compa                                                                                                          | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | emier<br>Outs                                             | Demier<br>cours                                                                                                                                                                     | %<br>+-                                                                                                           | Compan-<br>sation                                                                                                                                                                         | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                                                | Premier<br>COUST                                                                                                                                                | Demier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compan-<br>sation                                                                                                   | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cours<br>précéd.                                                                                                                    | Promier<br>COURS                                                                                                                 | Dernier<br>cours                                                                                                                                  | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compan-<br>sation                                                                                                                                                     | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                              | Premier<br>COURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dernier<br>cours                                                                          | *-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Compan-<br>sation                                                                                                                                                   | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cours<br>précéd.                                                                                                                                | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Demier<br>court                                                                                                                                                                              | % +-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1868, 3070 229 850 400, 700 700 235 1020 700 1300 910 220 226 100 520 520 70 226 70 226 70 70 226 70 70 72 245 | A,5 % 1973 C.M.E. 3 % Accor Agence Heres Air Liquide Air. Superm. Al. S.P.I. Alsthorn-Ad. Armup Applic. giz Arjon. Prioux Ann. Entrepe. Air. Dest Br. Ball-Equipern. Ball-Investine Callentine Baser (IV. Ball-Equipern. Base | 508 5 4 7 150 135 90 11 135 90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                        | 000 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                   | 348<br>338<br>338<br>344<br>440<br>440<br>427<br>428<br>50<br>428<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                     | + 0 52 6 1 5 2 6 1 5 2 6 1 6 1 5 2 6 1 6 1 5 2 6 1 6 1 5 2 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6                  | 700<br>640<br>770<br>183<br>173<br>33<br>85<br>4145<br>920<br>230<br>250<br>250<br>1280<br>250<br>138<br>148<br>265<br>790<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>128 | Euromerché Europe nº 1 Pacom Ficher-beuche Financel Financel Financel Financel Financel Financel Gint Giophys Gal Labyste Gint Giophys Gal Labyste Gint Giophys Gal Labyste Gint Giophys Gal Labyste Gint Giophys Gint Harbato Hachato Hachato Hachato Hachato Hachato Hachato Hachato Hachato Lab Indias J. Lasbyte J. Lasbyte J. Lasbyte Lab Lab Bellon Lasing-Coppis Lagiant Lacindus Lyane, Beuc Mais, Phidok Majoretts (Ly)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 688<br>613<br>780<br>179 60<br>191<br>39<br>85<br>365 50<br>148 50<br>848<br>270<br>316<br>57 30<br>273<br>316<br>485<br>270<br>316<br>470<br>273<br>316<br>273<br>152<br>123<br>123<br>123<br>127<br>123<br>127<br>127<br>127<br>127<br>127<br>127<br>127<br>127<br>127<br>127 | 148<br>795<br>279<br>313<br>1451<br>319<br>58<br>270<br>365<br>820<br>371<br>1220<br>150 10<br>124 50<br>468<br>278<br>1940<br>1336<br>267<br>751<br>765<br>820 | 683<br>805<br>730<br>751<br>191 50<br>194 50<br>194 50<br>38 50<br>867<br>148 10<br>807<br>228 50<br>313<br>145 10<br>807<br>228 50<br>371<br>129 50<br>151<br>1220<br>151<br>1220<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356<br>1356 | - 072<br>- 130<br>- 1648<br>+ 105<br>- 128<br>+ 105<br>- 128<br>- 129<br>- 139<br>- 108<br>- 108 | 1370<br>336<br>475<br>320<br>17 20<br>85<br>46<br>151<br>385<br>240                                                 | Pachaltronn Peritost Peritost Peritosi | 925<br>232<br>136 50<br>1220<br>414 50<br>73 20<br>989<br>624<br>1200<br>153<br>1380<br>513<br>339<br>23 30<br>86<br>49 50<br>49 50 | 446<br>754<br>157<br>38<br>69 30<br>201 80<br>54<br>305 50<br>135<br>1785<br>890<br>225 30<br>131<br>1210<br>392<br>74 10<br>638 | 200 20<br>53<br>314<br>135<br>346<br>1795<br>880<br>225 50<br>131<br>1210<br>400<br>77<br>975<br>638<br>1200<br>153<br>310<br>519<br>330<br>23 50 | - 021<br>+ 158<br>+ 550<br>- 128<br>- 374<br>- 862<br>+ 1073<br>+ 1027<br>- 487<br>- 240<br>- 240<br>- 240<br>- 240<br>- 124<br>- 12 | 167<br>1070<br>380<br>650<br>650<br>650<br>455<br>365<br>475<br>305<br>77<br>1220<br>250<br>250<br>345<br>345<br>345<br>345<br>345<br>345<br>345<br>345<br>345<br>345 | Anglo Armer, C. Amgold B. Ortomane BASF (Akt) Bayer Befielstont. Clarter Chane Manh. Cie Pér. Insp. De Bears Deutsche Bank. Dozne Mines Dozne Dozne Copilia Fire State Gen. Motors Gen. Mo | 143<br>322<br>548<br>779<br>169 50<br>518<br>380<br>244<br>380<br>244<br>310 50<br>598<br>782<br>73 40<br>211<br>35<br>688<br>97 20<br>147 50 | 1123 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910 1 | 469 302 307 77 35 250 140 325 80 325 80 325 80 325 80 330 330 300 300 300 300 300 300 300 | + 005<br>- 0278<br>- 0278<br>- 0779<br>- 1088<br>- 0277<br>- 1088<br>- 128<br>- 128<br>- 128<br>- 128<br>- 250<br>+ 182<br>- 251<br>+ 250<br>+ 251<br>+ 260<br>+ 260 | 80<br>1030<br>1030<br>295<br>21100<br>670<br>1060<br>730<br>147<br>385<br>415<br>1180<br>1210<br>460<br>310<br>480<br>150<br>215<br>840<br>725<br>840<br>425<br>495 | Ito-Yokado ITT Meriushitz Meriushitz Meriushitz Meriushitz Meriushitz Minnesota M. Mohi Corp. Nestie Norak Hydro Perrofine Philips Prest Brand Président Stayn Cushinès Randfontein Royal Dutch Royal Dutch Royal Dutch St Hetena Co Schlumberger Stellenance St Hetena Co Schlumberger Stellenance St Hetena Co Schlumberger Unit. Techn. Vasil Reess West Deep West Hold: Xertux Corp. Zembia Corp. | 773<br>147 50<br>409<br>461<br>1060<br>1439<br>437 50<br>89<br>340<br>479<br>81 60<br>1475<br>162 50<br>240<br>839<br>744<br>1146<br>542<br>451 | 470 20<br>95 80<br>977<br>884<br>283 80<br>230 10<br>643<br>1078<br>765<br>147 80<br>419<br>445<br>1045<br>1045<br>1045<br>1045<br>1047<br>1045<br>1047<br>1048<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>1049<br>104 | 80 10<br>474<br>96<br>977<br>894<br>285<br>23050<br>843<br>1082<br>763<br>147 80<br>417<br>458<br>147 80<br>417<br>458<br>1440<br>440<br>440<br>440<br>440<br>440<br>440<br>440<br>440<br>44 | - 1 35<br>+ 1 49<br>+ 0 82<br>- 0 50<br>- 1 72<br>- 1 01<br>- 1 72<br>- 1 54<br>- 1 29<br>+ 1 95<br>- 0 65<br>- 1 85<br>- 1 86<br>+ 1 25<br>+ 4 73<br>+ 1 60<br>+ 1 15<br>+ 3 38<br>+ 1 25<br>+ 0 40<br>+ |
| 23<br>188<br>1490<br>720<br>103<br>177<br>205<br>560<br>200<br>400<br>43<br>115<br>460<br>586                  | Chines-Chéril. Ciments franç. CLT. Alcatal Clab Méditer. Codintel Codintel Codintel Compt. Entrepr. Codif. Foncier Crédit Nat. Causat-Loira Causat-Loira Causat-Loira Causat-Servip Danty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 197 50 18 1316 12 742 19 114 50 11 189 80 19 210 20 127 40 12 288 22 488 48 227 22 480 42 127 30 12 580 58 580 58 768 768 | 185 1350 1350 1360 1371 1371 1371 1371 1371 1371 1371 137 | 197<br>1446<br>1440<br>191 80<br>191 80<br>192 90<br>193 90<br>194 70<br>195 10<br>196 10 | + 021<br>- 025<br>+ 028<br>+ 043<br>+ 105<br>+ 107<br>- 559<br>- 107<br>+ 150<br>- 117<br>- 180<br>- 236<br>- 025 | 100<br>71<br>1380<br>970<br>900<br>800<br>1170<br>158<br>114<br>41<br>1400<br>480<br>97<br>540<br>210<br>9                                                                                | Alementer Mar. Wanciel Mernel Merin-Gerin Merin-Gerin Michelin Mickel (Sic) Michelin Mickel (Sic) Michel (Sic) Michel (Sic) Michel (Sic) Michel (Sic) Michel (Michel) Michel ( | 98 66 10 1695 830 1240 788 1350 121 43 50 1330 480 10 25 47 06                                                                                                                                                                                                                  | 1708<br>835<br>1236<br>783<br>1378<br>1771<br>121 20<br>41 50<br>1380<br>475<br>104 20<br>630<br>213<br>10 10<br>47 05                                          | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + 102<br>- 045<br>+ 072<br>+ 080<br>- 015<br>- 048<br>+ 016<br>- 344<br>+ 016<br>- 344<br>+ 019<br>- 052<br>- 087<br>+ 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100<br>760<br>510<br>290<br>129<br>129<br>1280<br><br>485<br>500<br>415<br>375<br>1310<br>189<br>1840<br>225<br>520 | S.G.ES.B. Sign. Err. E. Sign. Gran. E. Sirica Sirica Sirica Sirica Sirica Sica Signap Signap Sograp Sogra  | 100 10<br>817<br>500<br>134<br>1302<br>502<br>484<br>480<br>430<br>339 50<br>1380<br>185<br>1870<br>234<br>533                      | 96<br>820<br>498<br>290<br>134<br>1350<br>503<br>456<br>460<br>430<br>390<br>1380<br>190 50<br>1870<br>233<br>536                | 820<br>97<br>498<br>290<br>134<br>1350<br>503<br>456<br>480<br>486<br>380<br>1360<br>1370<br>235<br>536                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MARC<br>Exats-Un<br>Allerrege<br>Belgique<br>Pays Base<br>Carrentes<br>Norvège<br>Grande-I<br>Grèce (1)                                                               | DTE DES CHÉ OFFICIEL is t\$ 1) (100 F) (100 RJ (100 kJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COURS<br>price.<br>8 450<br>305 550<br>14 995<br>272 050<br>84 390<br>108 380<br>12 001<br>8 495                                              | COUR<br>21/12<br>84<br>305 6<br>14 8<br>271 6<br>84 4<br>108 3<br>12 0<br>8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S Add<br>1772 E 8000 2833 144<br>1770 2559<br>1440 900<br>1990 1044<br>1255 111           | 3 200<br>3 3<br>1 200<br>3 2<br>3 2<br>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 600<br>13<br>15 300<br>79<br>88<br>11<br>12 400<br>9 500                                                                                                          | MARC MONNAIES E Or fin Bido en ber Or fin lest import) Pilice française (1 Pilice strianguise (20 fr Pilice striane (20 fr Pilice striane (20 fr Pilice striane (20 fr Pilice de 20 delite Pilice de 20 delite                                                                                                                                                                                        | DEVISION                                                                                                                                        | ES   CO   pi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              | OR COURS 21/12 102600 102250 650 640 617 768 3820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 540<br>81<br>840<br>510<br>165<br>158<br>1900<br>205<br>745                                                    | Docks France D.M.C. Durinuz Enut: (Gdr.) SH-Aquinino — (certific.) Enilor Enuo S.A.F. Ejuntracce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 529 51<br>81 50 8<br>858 84<br>526 52<br>162 16<br>154 70 15<br>2090 223<br>418 43<br>762 75                              | 3 50<br>1 8<br>0 5<br>0 50<br>1 1<br>0 22<br>0 4          | 84<br>41<br>21<br>80 50<br>51<br>30                                                                                                                                                 | + 287                                                                                                             | 950<br>152<br>2190<br>56                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 290<br>88 10<br>567<br>191 90<br>945<br>167<br>2081<br>76 90<br>500                                                                                                                                                                                                             | 76                                                                                                                                                              | 192<br>915<br>165<br>2100<br>76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300<br>66 ·<br>1540<br>1090<br>880<br>285<br>377                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 296 50<br>65<br>1710<br>1073<br>880<br>258<br>328                                                                                   | 853<br>258 20<br>324 50                                                                                                          | 209 90<br>300<br>59<br>1682<br>1085<br>853<br>258<br>321 50<br>680                                                                                | - 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Suisse (1<br>Suide (1<br>Autriche<br>Espagna<br>Portugal<br>Canada (                                                                                                  | 000 lires)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 031<br>382 630<br>104 210<br>43 330<br>5 327<br>6 370<br>6 762<br>3 595                                                                     | 382 7<br>104 3<br>43 3<br>5 3<br>6 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 37<br>00 99<br>00 42<br>28 4<br>70 5<br>81 8                                           | 100 31<br>300 4<br>300 6<br>500 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 250<br>92<br>98<br>44 300<br>5 500<br>6 800<br>6 920<br>3 620                                                                                                     | Pilce de 10 dolle<br>Pilce de 5 dolleri<br>Pilce de 50 peso<br>Pilce de 10 filoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                           | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60<br>50<br>80<br>30                                                                                                                                                                         | 1765<br>4040<br>530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 37 Hitachi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 688 68                                                                                                                                            | 98 90 98<br>17 148                                                                                                                                | - 14<br>80 + 16<br>90 + 05                                                                                                  | 480<br>4 425<br>4 496                                                                                                     | Vaul Reess                                                                                                                                                                                                                                   | 1150<br>543<br>458<br>531<br>12 2 11                                                       | + 0 43<br>+ 0 18<br>+ 1 55<br>- 2 56<br>- 3 65 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| COTE DES CHANGES                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | COURS DES BALLETS AUX GUICHETS                                                                                              |                                                                                                                           | MARCHÉ LIBRE DE L'OR                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                |
| MARCHÉ OFFICIEL                                                                                                                                                                                                                                                                        | COURS<br>préc_                                                                                                                                    | COURS<br>21/12                                                                                                                                    | Achet                                                                                                                       | Vents                                                                                                                     | MONNAIES ET DEVISES                                                                                                                                                                                                                          | COURS<br>préc.                                                                             | COURS<br>21/12                                 |
| Erats-Unis (\$ 1)  Allamagne (100 DM)  Belgique (100 F)  Pays Bae (100 fL)  Camernan (100 fL)  Camernan (100 fL)  Cirande-Bretagne (£ 1)  Grèce (100 deschwest)  Italie (1 000 lires)  Suisse (100 fr.)  Suisse (100 fr.)  Autriche (100 sch)  Espagne (100 esc.)  Porrugal (100 esc.) | 8 450<br>305 550<br>14 995<br>272 050<br>94 390<br>108 380<br>12 001<br>8 495<br>5 031<br>382 630<br>104 210<br>43 330<br>5 327<br>6 370<br>6 762 | 8 472<br>305 600<br>14 983<br>271 670<br>94 440<br>108 390<br>12 025<br>8 510<br>5 036<br>382 760<br>104 300<br>43 300<br>5 228<br>6 370<br>6 781 | 6 200<br>293<br>14 200<br>259<br>90<br>104<br>11 600<br>7 250<br>0 475<br>37 100<br>99<br>42 300<br>4 900<br>5 600<br>6 580 | 8 600<br>313<br>15 300<br>279<br>88<br>111<br>12 400<br>9 500<br>5 250<br>392<br>106<br>44 300<br>5 500<br>6 800<br>6 920 | Or fin (kilo en barre) Or fin (en lingot) Pièce française (20 fr) Pièce française (10 fr) Pièce latine (20 fr) Pièce latine (20 fr) Souvanio Pièce de 20 dollars Pièce de 5 dollars Pièce de 5 dollars Pièce de 5 dollars Pièce de 5 dollars | 102000<br>102050<br>651<br>450<br>641<br>618<br>772<br>3940<br>1800<br>1050<br>4080<br>830 | 102600<br>102250<br>650<br>                    |

#### IDÉES

2. L'EUROPE EN QUESTION : « Ne dra-matisons pas l'», par Alfred Grosser; « Débloquer la coopération euro-péenne », par Léo Tindemans; « L'Allemagne en quête d'identité » par André Fontaine; LU : Europe 1995, par le groupe de recherche

#### ÉTRANGER

- 3. Le sort des Palestiniens et la guerre
- 4. ASE CHINE : coup de frein à la campagne contre la c pollution spiritualle ».
- 5. EUROPE SUEDE : le Parlement a approuvé la création de « Tonds salariaux » despouvoir économicue. 5. AMÉRIONES
- ARCENTINE : des commissions soé. ciales vont enquêter sur des enlève-ments et des assassinats politiques.

#### POLITIOUE

- 6. La préparation des élections euronnes : le P.S. reporte sa conven
- SOCIÉTÉ 8. Les propositions de M. Savary sur

### LE MONDE

11. LE FEUILLETON DE BERTRAND POIROT-DELPECH : Pour lecteur

l'enseignement prive. DÉFENSE.

9. SPORTS.

- ayant quatre vies devant soi. CONTES ET FETES : André Pieyre de Mandierques, le maître de l'étrange. BILLET : une valeur en hausse : l'ima-
- gineire. 12. LA VJE LITTÉRAIRE.
- 13. REDÉCOUVRIR : le premier « Gon-14. ARTS ET FORMES : Jurgis Baltru-
- orien du bizarre. 15. PORTRAIT : l'humour glacé de Jear Forton.

#### **CULTURE**

- 16. EXPOSITIONS : James Turrell
- DANSE : Rudolf Noureev dans Don 18. COMMUNICATION: innovations sur

#### **ÉCONOMIE**

- 20. L'affaire Elf-Aquitaine. Les suppressions d'emplois dans l'industrie.
- RADIO-TÉLÉVISION (18) INFORMATIONS « SERVICES » (10) :

Noël: les services ouverts ou fermés; « Journal officiel » ; Loterie nationale; Loto; Ariequin; Météorologie; Mots Annonces classées (19);

Carnet (9); Programmes des spectacles (17); Marchés nauciers (23).

Le numéro du « Monde : daté 22 décembre 1983 a été tiré à 470 443 exemplaires



Meets 達

West

Les plus beaux cashmeres

La Compagnie des Laines et Cotons

présente Pall-overs 100% pur cashmere double fil «col en V» et «ras du cou . de toutes les couleurs 650 F

BENDELL 48, rue François-1" =75008 PARIS=

ABCDEFG

#### LA CRISE DE LA MACHINERIE AGRICOLE

#### International Harvester veut créer une société commune avec Renault et annonce un accord avec l'allemand Z.P.

se redresse avec des pertes de

480 millions de dollars en 1983 contre 1 700 millions en 1982, et un

objectif d'équilibre pour 1984, le

plan de consolidation des dettes

étant accepté. Les difficultés finan-

cières interdisaient de songer à de nouveaux modèles, alors qu'I.H. avait aussi un problème de vicillisse-

ment des produits. En France

même, selon M. Perry, la moisson

neuse à batteur transversai (axial flow), spécialité d'L.H., assure l'avenir de l'usine d'Angers; celle de

Saint-Dizier l'est par l'accord avec Z.P. Reste un point noir à l'usine de Croix dans le Nord, dont l'avenir est

lié à la santé de la société en général. Aussi, la conclusion de l'accord avec

Renault, qu'International Harvester

souhaite rapide, « car l'incertitude bloque tous les engagements sur le futur », sera-t-il déterminant.

JACQUES GRALL

Pour sortir d'une crise qui dure depuis 1979, les «grands» du ma-chinisme agricole sont contraints de réduire leurs capacités de produc-tion, ou de les utiliser au mieux, en jouant la dimension européenne. Cela passe par l'allongement des sénies et comme dans l'industrie automobile, par l'échange de compo-sants. Le canadien Massey-Ferguson a donné l'exemple avec le rachat par a foliale anglaise Perkins de la divi-sion Diesel de Rolls-Royce (le Monde du 22 décembre). L'améri-cain International Harvester fait de même avec la création probable de deux sociétés communes avec l'un des principaux constructeurs d'engrenages et de transmissions, la so-ciété allemande Zahnradfabrik Passau (Z.P.)

Mais saire jouer les solidarités industrielles présente des difficultés. Une restructuration trop brutale peut avoir des conséquences néga-tives sur l'emploi, n'est pas toujours une solution idéale pour les réseaux commerciaux et se heurte à la résisd'entreprise ».

Ce sont ces difficultés qui n'ont pas permis à I.H. France et à Massey-Ferguson France d'aller au bout de leur lettre d'intention de janvier 1983. Ces mêmess difficultés que les directions d.l.H. Europe et Renault tentent de les aplanir pour arriver, fin janvier, à un accord qui pourrait déboucher sur la création d'une entreprise commune, paritai-

I.H. vient donc de signer avec Zahnradfabrik Passan, elle-même filiale à 100 % de Zahnradfabrik Frieshafen (8,9 milliards de francs de chiffre d'affaires, 22 000 salariés, les deux tiers de l'activité réaliséSe dans les transmissions pour voitures et camions, 15 % dans le matériel agricole), une lettre d'intention visant à créer deux sociétés : l'une en France et l'autre en Angleterre, pour la fabrication et le montage de transmissions pour tracteurs agri-coles. Z.P., qui détiendrait dans les deux cas 51 % du capital, apporte-rait son savoir-faire et de nouveaux concepts de transmissions. L.H. Grande-Bretagne apporterait son installation de Doncaster, I.H. France, en partie, celle de Saint-Dizier; les nouveaux produits pourront être fournis à d'autres fabri cants de matériel. L'accord ne sera définitif qu'à la fin du second semestre, après l'achèvement des opérations de refinancement des filiales française et britannique du groupe

Le prêt-relais obtenu par L.H. France (le Monde du 16 décembre) participe de ces opérations : il s'agit pour I.H. de passer le cap du début 1984, en attendant un accord avec Renault et « en maintenant l'emploi Renaitt et en mannenant l'expossible », selon l'expression de M. André Perry, P.-D.G. d'I.H. France depuis le 14 novembre. Avec la Régie, la direction européenne d'I.H. souhaite aboutir à la création d'une société company création d'une société commune, ayant pour objet d'assurer l'avenir des deux entreprises. Les deux gammes de produits pourraient être maintenues à moyen terme, puis évoluer en fonction des marchés. Cet accord pourrait donner à Renault la dimension internationale qu'il n'a pas dans le machinisme agricole et à I.H. une capacité d'investissement qu'il u'a plus seul.

C'est que chez I.H. France on cultive l'optimisme. La société mère

# **BHOUTAN**

5 circuits différents de 18500 F à 26900 F PEUPLES DU MONDE

10, rue de Turenne **75004 PARIS** 271-50-56

> Découvrez les fourrures éternelles



#### DOLLAR SOUTENU: 8,4650 F

Sur des marchés des changes, très calmes à l'approche de la fin de l'amnés, les cours du dollar out été souteurs, jouil 22 décembre, avec de faibles va-riations.

#### UN ENFANT Mortellement blessé LORS D'UN HOLD-UP

APRÈS LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION DE BRUXELLES

#### Le gouvernement français propose de réduire ses aides à l'industrie textile

De notre correspondant

français vient de transmettre à la mission européenne les modifications qu'il compte apporter au plan d'aide mis en place en 1982 au profit du secteur des textiles et de l'habillement. Après la condamnation, en septembre dernier (le Monde du 7 octobre et du 17 novembre), des mesures françaises par la Cour européenne de justice, le ministère de l'industrie et de la recherche avait suspendu l'allégement d'une partie des charges sociales supportées par les entreprises. De-puis, les discussions se sont engagées entre Paris et Bruxelles pour tenter d'élaborer un mécanisme qui soit compatible avec les règles de

concurrence du Marché commun. Le rapport de Paris indique qu'à l'avenir le soutien de l'État contri-buera à la modernisation des entreprises et ne sera consenti qu'aux firmes viables à terme. Contrairement an programme initial, qui fixait pour objectif premier la créa-

### LE CHRIST AURAIT ÉTÉ **CRUCIFIÉ LE 3 AVRIL 33**

CRUCHE LE 3 AVRIL 33

Deux universitaires britanniques publicut dans la revue Nature une étude montrant qu'une éclipse de Lune a été visible à Jérusalem le 3 avril 33, l'une des dates possibles de la mort du Christ. Or, dans les Actes des apôtres, Pierre cite le prophète Joël aumonçant que « le Soleil se changera en ténèbres et la Lune es sang, avast que vienne le jour de Yahré ».

D'après les auteurs de l'étude, cette prophéte vise la crucifixion : « le Soleil se changera en ténèbres » aumoncerait les trois heures d'assombrissement du ciel dont font état les Evangiles le jour de la crucifixion. Et la phrase sur la Lune en sang serait une métaphore classique pour parler des éclipses de Lune. Il y auralt donc en une éclipse de Lune le mèsse jour — mais, comme il s'agit d'un phénomène pen spectaculaire, il n'auralt pas été rapporté par les Evangiles.

Les indication thrées des textes sacrès laissent planer le donte sur le jour de cette mort. S'il est certain qu'elle ent fieu le vendredi précédent la Pâque juive, ca qui fixe le jour de l'ausée, l'année elle-même est incertaine. D'après The Interpreter Dictionary of the Bible, qui contient une chronologie détaillée du Nouveau Testament, trois dates sont envisageables : le 18 mars 29, le 7 avril 30 et le 3 avril 33.

La première est jugée très improbable, et les auseurs penchent le 7 avril 30 et le 3 avril 33.

La première est jugée très improbable, et les auteurs penchent pour la deuxième, mais n'excinent pas la dernière, bien qu'elle entraîne quelques difficuités: la période de prédication du Christ aurait alors duré trois ou quatre ans, alors qu'une durée d'un ou deux aus se concille mieux avec les textes. Mais si les chercheurs anglais interprétent bien la prédiction de Joël, seule la demière date du 3 avril 33 neut convenir.

à quartz. 4 chilfres



**ARMORIAL** 

26, AVENUE VICTOR-HUGO - 16º.

#### –Sur le vif∙

2,7675 DM contre 2,77 DM à Franc-fart et 8,4659 F contre 8,4725 F à Paris. Le fiéchissement liger et continu des taux d'intérêt aux États-Unis n'e

# A Paris

Benhamouda, a été mortellement blessé par balle, le 20 décembre, par l'un des trois malfaiteurs qui s'enfuyaient après avoir attaqué l'épicerie de son père, M. Salim Benhamouda, avenue de la Porte-Montmartre à Paris (dix-huitième). Après avoir reçu les premiers soins par le SAMU, l'enfant a été conduit à l'hôpital Bretonneau pour y être opéré. Il est mort jeudi matin.

Bruxelles. - Le gouvernement tion de postes de travail, le nouveau projet se donne simplement pour but de limiter les pertes d'emploi. Paris rappelle aussi que les dégrèvements ne dépasseront pas le montant total de 1,2 milliard de francs en 1984, soit un chiffre sensiblement inférieur à celui des deux années précé-

> Enfin, l'engagement est pris que les aides ne devront pas contribuer à augmenter les capacités de produc tion. C'est ce dernier point qui risque de soulever des difficultés du côté de la Communauté. La thèse de M. Andriessen, responsable du dossier, est que toute subvention doit s'accompagner comme cela se passe dans la sidérurgie d'une réduction du nombre des installations. Bruxelles estime, en effet, que les secteurs du textile et de l'habillement de la Communauté disposent d'une capacité de production excé dentaire. Ainsi, font valoir les milieux communantaires, les autorisa-tions d'aide accordées à l'Italie, à la Belgique et aux Pays-Bas sont assordes unités de production. - M. S.

# VATERMAN



# 98, FAUBOURG ST-HONORE (PLACE BEAUVAU) - 8º

#### dent. On ne va plus pouvoir se traiter de salaud à l'Assemblée nationale. Chaque fois qu'on lachera un gros mot, on ira au piquet. Ainsi en a décidé, en se ré-

férant aux articles 70 à 78 du

Bourbon, M. Mermaz Je serais curieuse de savoir comment il va régler sa machine à calculer le prix de l'insulte. Qu'est-ce qui va couter plus cher : « fasciste » ou « moscoutaire > ? A combien va monter le « voyou » ? Et que vaudra le « vieux schnock » ? Un avertisse ment, un mot aux parents, par d'une partie de l'indemnité parlementaire, la suspension, ou l'ex-

pulsion de trente jours ? Il va falloir sérieusement songer à se nettoyer la bouche avant d'entrer en séance. Et surveiller son orthographe. L'autre jour, déjà, un député qui crisit : « Cauchon », a été prié d'épeler. Et de

gants. Brave fille, le lile Républi-que laissait voler sans s'émouvoir dans l'hémicycle des qualificatifs rien moins ou amè style : « traffire » ou « vende ». Li IV n'essayait pas non plus de jouer les vertus. Elle autorisait tous les chahuts. Et toutes les discours marethon de Calias, un député du P.C. Au bout de quetorze heures d'exposé non-stop, il a fallu envoyer les gardes en armes à l'asseut de la tribune pour arriver à l'en arracher.

Rassurez-vous, depuis 1958, ce n'est pes la première fois qu'en fin de session on décide de faire régner un peu d'ordre dernière les pupitres, à la rentrée. Jusqu'ici ese bonnes résolutions sont traitement de la contra del contra de la contra del la contra de la co sont toujours restées lettres mortes. Annès tout une chembre. ce n'est pas un saion. CLAUDE SARRAUTE

#### En Pologne

Au piquet!

#### Les groupes opérationnels de l'armée ont cessé leurs activités

Les groupes opérationnels de l'arnée, mis en place le 6 décembre à travers toute la Pologne, ont cessé eurs activités mardi 20 décembre, a annoncé l'agence officielle PAP. Ces groupes, dirigés par des militaires, mais comprenant aussi des civils, étaient censés « inspecter l'état de préparation à la défense (du pays) de l'administration et des entre-prises », et lutter contre la délinquance, la bureaucratie et le gaspillage. Leur mise en place avait été surtout interprétée comme une mesure de dissuasion, parmi de nom-breuses autres, à la veille de l'anniversaire du 16 décembre et dans la perspective de nouvelles hausses de

L'agence PAP a aussi annoncé l'arrestation par la police politique de dix-huit militants de Solidarité d'une usine de Wroclaw, Polar, qui poursuivaient des activités syndicales « illégales ». Des listes de cotisations, des tracts et du matériel d'imprimerie auraient été décou-verts au domicile de l'une des personnes arrêtées.

que, utilisant des extraits du discours prononcé le 13 décembre 1981 par le général Jaruzelski, circule depuis quelques jours ; on entend le général déclarer par exemple : - Citoyennes et citoyens, voici la vérité

• Le bulletin de santé de

M. François Mitterrand. — L'Elysée a publié, mercredi 21 décembre, le bulletin de santé trimestriel du président de la République, signé par le docteur Claude Gubler, médecin personnel de M. Mitterrand. Ce bul-letin est ainsi rédigé : « A la demande de M. François Mitter-rand, président de la République, un bilan de son état de santé a été établi à la fin du cinquième semestre de son septennat. L'examen clinique général et les examens biolo-giques habituels sont tout à fait sur l'état de guerre. Elle instaure des fins qui se moquent des prin-cipes de la moralité et de la justice », et plus loin « le conseil militaire de salut national va ouvrir une ère nouvelle. L'industrie et l'agriculture cesseront de fonctionner avant la fin de l'année. Le parti tracera la voie qui mêne à cet objec-

Outre ses vertus humoristiques, la cassette, préparée par des militants de Solidarité, veut ainsi démontrer que la technique permet des mon-tages qui modifient totalement le sens des déclarations : un procédé qui a été utilisé à plusieurs reprises contre M. Walesa.

D'autre part, le message de Noël du primat Mgr Glemph, considéré comme particulièrement conciliant à l'égard des autorités, continue à susciter des remous à Varsovie. On apprend en effet que le primat avait en fait rédigé une première version de son texte; encore plus satisfaisante pour le pouvoir, puisqu'elle contenait une phrase sur les prêtres qui, « poussés par leur ferveur dans cause de frictions sociales, s'attirent la publicité mais aussi les critiques des fidèles ». Cette phrase a finalement été retirée, mais le « texte définitif », appelle toujours les prêtres à « ne pas faire de politique ».

• La réforme de l'enseignement supérieur devant le Conseil consti-tutionnel — Quatre-vingt-dix-huit membres de la majorité sénatoriale ont saisi le Conseil constitutionnel à propos du texte de loi sur l'enseignement supérieur. Pour les signataires de ce recours, plusieurs articles du texte méconnaissent la liberté de l'enseignement. A leurs yeux, cette liberté « suppose notamment que soit préservée l'indépendance de l'enseignant et du chercheur, que seule l'autonomie des universités peut garantir ».

### 131 Fg ST-HONORÉ

PRÊT-A-PORTER HOMMES HAUT DE GAMME

(par autorisation préfectorale, selon la loi du 30 décembre 1906) DE TOUTES NOS COLLECTIONS COSTUMES . IMPERMÉABLES . PARDESSUS . BLAZERS PANTALONS - BLOUSONS - SPORTS WEAR - PULLS - CHEMISES **CUIRS ET PEAUX** 

# A des prix liquidation

DU LUNDI AU SAMEDI de 10 h à 19 h sans interruption

**CLUB DX 131** 131 Fg St-Honoré 75008 Paris. Tél. 359 90 39 Métro St-Philippe-du-Roule

Réveillonnez au KRITER Brut de Brut

